| ,  |  |       |  |
|----|--|-------|--|
| •  |  |       |  |
|    |  |       |  |
|    |  |       |  |
|    |  |       |  |
|    |  |       |  |
|    |  |       |  |
|    |  |       |  |
|    |  |       |  |
|    |  |       |  |
|    |  |       |  |
|    |  |       |  |
|    |  |       |  |
|    |  |       |  |
|    |  |       |  |
| ÷, |  |       |  |
| •  |  | · , i |  |
| •  |  | ,     |  |
| •  |  |       |  |

# Gerhart Hauptmann

### Gein Lebensgang und feine Dichtung

Baul Edilenther

tential of principle to the principle.

antite Austhlas-ge-

Median.

Alle Rechte vorbehalten.

## Inhalt.

|                            |      |      |   |   |   |   |   | Scite |
|----------------------------|------|------|---|---|---|---|---|-------|
| r & in at my Schulzeit     |      |      |   |   |   |   |   | 1     |
| I. Heimat und Schulzeit.   | •    |      |   |   |   |   |   | 19    |
| II. Zwischen zwei Künsten  | •    | •    | • | • | • |   |   | 44    |
| III. Totgesagte Poesie     | •    | •    | • | • | • | • | • | 60    |
| IV. Sonnenaufgang          | •    | •    | • | ٠ | • | • | • | 110   |
| V. Zwei Familiendramen .   | •    | ٠    | • | • | • | • | • | 135   |
| VI. Die Weber              | •    | •    | • | • | • | • | ٠ |       |
| VII. Zwei Komödien         |      |      |   | • | • | • | • | 154   |
| VII. Weltweh und Himmels   | iehn | juch | t |   |   |   | • | 173   |
| TII. Wettiber and Comment  | ' '  |      |   |   |   |   |   | 188   |
| IX. Der Historiendichter . | •    |      |   |   |   |   |   | 244   |
| X. Der Märchendichter      | •    | •    | • | • | - |   |   | 269   |
| Manten                     |      | •    | • | • | • | • | • |       |

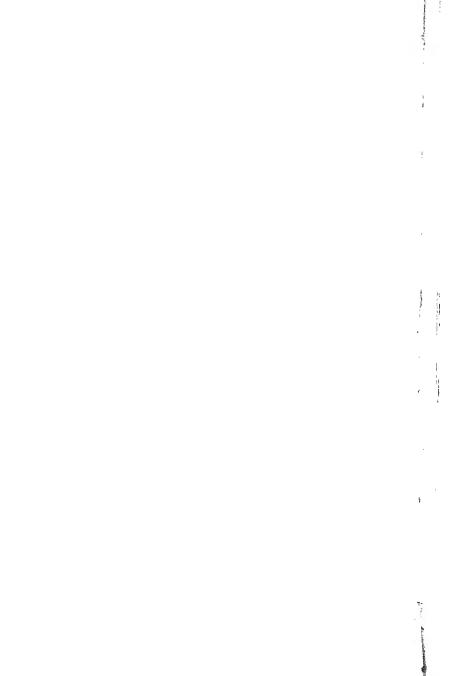

### Heimat und Schulzeit.

Am 15. November 1862 wurde im schlesischen Kursort Obersalzbrunn dem Gasthosbesitzer Robert Hauptmann von seiner Schefrau Marie, geborenen Straehler, ein Sohn geschenkt, der am Neujahrstage 1863 in der Tause die Namen Gerhart Iohann Kobert erhielt. Herr Kobert Hauptmann besaß in Obersalzbrunn als Erbstück der eignen Eltern den stattlichen und ansehnlichen Gasthof "Zur Preußischen Krone". Er hatte eine der Töchter des sürstlich plessischen Brunneninspectors Ferdinand Strachler geheiratet.

So hielten ihn doppelte Familienbande in dem lieblichen Badeort fest Bei seiner strengen Ordnungsliebe leitete er das Hotel, das er beträchtlich ausbaute und verschönerte, so sehr zur Zufriedenheit verwöhntester, vornehmster Gäste, das ihm die fürstliche Verwaltung eines Tages auch die Pacht des Brunnenhofs und des Kurhauses antrug. Er sagte nicht nein, und so war ihm sast alles, was in Salzbrunn gutes Quartier und gute Verpflegung bot, eine Zeitlang untertan. Nach einigen Jahren aber löste er aus eignem Willen dieses wenig ergiebige Pachtverhältnis auf und begnügte sich wieder mit seiner Preusischen Arone. Der Kurort, dem er 1865 mit schweren Mühen, Kosten und persönlichen Opfern auch die Gasanstalt gründete, dessen Gemeinwol er in jeder Hinsicht hob und förderte, wurde mit Vorliebe nicht blos vom deutschen, sondern noch mehr vom polnischen höchsten Abel besucht.

Ems und andre Concurrenzbäder lagen in jener Zeit des schwachen Eisenbahnverkehrs den östlichen Magnaten zu fern; an Niviera und Algier war für Hals- und Brust- leidende vollends noch nicht zu denken. So sammelte sich in den Salzbrunner Hotels ein ebenso anspruchsvoller wie zahlungsfähiger Kundenkreis. Herr Robert Haupt- mann und seine tüchtige Frau wusten diesen hohen Ansprüchen zu genügen, ohne die Zahlungsfähigkeit ihrer Gäste über Gebühr auszunußen. Die Gäste, mochten sie hoher oder niedriger Sedurt sein, fanden in ihren Wirten ehrensfeste, an Bildung des Geistes und des Herzens ihnen gleichstehende Leute, die sich über Welt und Leben eine eigne Meinung gestaltet hatten und, ohne Zudringlichseit, aber auch ohne Unterwürfigkeit, mehr bewirtend als bestienend, im wolgebauten Hauswesen walteten.

Der Herr, der auf mehrjährigen Reisen durchs Ausland manches Gute für sein Gasthaus erfahren hatte, war ein ruhiger, fundiger, ernst zurückhaltender Fürsorger und Berater seiner Fremden. Nicht bloß in den kleinen Beschwerden des alltäglichen Badelebens, sondern auch in größern Dingen der Welt; nicht am wenigsten in der oft so schwierigen Lahr einer labsamen Flasche. Spopfen und Malz hatten noch nicht ihren nahezu auf Vernichtung ab gesehenen Groberungszug gegen die Rebe unternommen. Das Vier galt noch als Plebesergetränk. Wer nich etwas Spöhres dünkte oder eine Zumde erhöhter Timmung ge nießen wollte, den zog es damals noch mehr als beut in die dimkte, beimlich unbeimtiche Erde einer Weimund Ven solche Reigung anwandelte, der kam in der Prempischen Mrone zu Talzbrunn auf den rechten Platz und zu Sperin Robert Spanptmann un den rechten Mann. Tenu alte Weinfultur lag in beiden.

Edwin fein Bater Mart Ofnenried Hamptmann, Der ichteiniche Asebersiohn aus Sprinchport bei Parmbrunn. batte upar in jungen Sahren felbit am Bebituhl jepen und die Not der armen Bruder, wenn nicht a teilt, in and erlebt. Aber nachdem er 1816. . 11 Belowebel aus den Bereiungsfriegen heimgesehrt war hatte er das langlidje syandwerl verlanen und 111411 in eine Banmittichart eingetieten, wo er viele Salne lang als Aberfellner trentidy brente Edgon 1824, als ihm jein Colm Mobert geboren wurde, hielt er in Alinsberg den Fremden das eigne Swiel open. Er hatte von der Sternchaft Echangonch das dortige, neuerdings abgebraumts Murband in Pacht. Als bein Gobit Robert beranwuch. jag Bater Ohrenfried mit jemer ingendiamen Sant fran, emer Warmbrunnerin, schon unter großeren Gleichatt verhaltmiten ju Latzbrunn in der Prempidien Rion Die er feit 1802 als Bachter, beit 1809 als Orgentumer belaj, Mls aber tem John Robert bie Jertia

Schweidniger Inmnasiums erreicht hatte und so weit war. selber etwas zu werden, gab ihn der Alte nach Breslau in eine allgemein als musterhaft anerkannte Weinkellerei. Da der wolbeauterte Mann seinen Sohn aut stellte, durfte der junge Salzbrunner Hotelbesitzerssohn zwar mit der Familie des gestrengen Principals die Mahlzeiten teilen, aber bei der Arbeit im Keller mußte er heran wie der erste beste Küferjunge. Angestrengter Fleiß und harte Arbeit wurden von ihm gefordert und geleistet. Denn mit dem Wein ist es wie mit der Kunst und allen andern Genüssen des Lebens. Sie erfreun des Menschen Herz, wenn sie rein und fein und in edelster Vollendung dargeboten werden; wenn wir sie fest und fertig vor uns haben, ohne zu wissen und zu bedenken, wie sie entstanden. woraus sie gebildet sind, ohne die schwere Mühsal zu merken, die von einsigen Arbeitern dran gewendet wurde, sie werden zu laffen. Db ein Ding den Menschen nötig und nütlich oder nur angenehm ist - es zu schaffen kostet gleichen Schweiß. Vom gleichen Schweiße zeugt. wie der Faden im Linnentuch, im Becher der Tropfen. Und wie einst bei den armen Webern sein Bater, so hat sich später Herr Robert Hauptmann beim reichen Weinhändler wacker zu plagen gehabt. Er lernte Fleiß und Zucht. Beides kam ihm zu statten, als er Herr im eignen Haufe ward und eine geliebte Gattin ihm half.

An die Seite des besonnenen, aufrechten Mannes, der vor dem höchsten seiner hochabligen Gäste den Nacken nicht beugte, aber auch dem geringsten der Kranken gütig und helsend die Hand bot, war ein schlankes bewegliches

Franenwesen getreten. Auch bier mag sich an des Lebens ernstes Führen die Lust zu sabuliren geschlossen haben. Neben das flare Haupt trat ein seuriges Herz, weltkind lich froh, frisch bei der Arbeit des Tages, srei im rechten Lver am rechten Drt und fromm im zwersichtlichen Glanden an eine ewige Güte und Gerechtigkeit.

Nicht weit von Zalzbrunn, wo neben dem Gaithof jur Prengischen Arone die Töchter des Brunnemvarts Etrachter aufblühten, liegt Guadenfrei und Sperinhut. Geit alter Beit hatte fich bier das Luthertum gegen die ena benachbarte, unablassig werbende fatholighe Rirche stark und ihreng zu behaupten. Bit diesem Rampt faste der Offande ans Opangelium dier tiefer Pauriel als ander marts. Der Berfehr mit Gott, der Gedanfe an ein Leben nach bem Tode ward um taglichen, nicht blog fonntag lichen Bedurtnis der Zeelen. Gerade bas nabe Benpiel fatholycher Bebenstuhrung lehrte, dan der Manbe an ein Senjeits den diesjeingen Arenden nicht widerfriebe. Am diejer ausgleichenden Orkenntnis hatte einst die Biefat des philosophichen Echniters Jacob Bohme zu Gorlin beruht. Die war als Bruchtgat burch die Barten der pietotigden Gemeinden Schlettens gegangen und hatte and in Zalzbrunner Zamilien eine Weltanichaming gebeihn lassen, die man ungefahr mit dem bezeichnen darf, was ein trommer, aber lebenstroher Tichter älterer Beit, Bartholo Henrich Brodes, in envis andern Zinn "nonches Beramagen in Sott" account bat.

In der Kamilie Etrachler muste diese Lebensanichan ung beionders feit husen, dem einerieus entstammte sie den

Nieberungen des Landvolles, das von Ranzel und Altar in mehr ober minder dumpfer Abhängigkeit bleibt; andrerfeits standen ihre ältern Generationen in Unterfanenverhältnis zum erbeingesessenen Grafengeschlecht. Wenn ein gallonirter Leibfutscher die durchlauchtige Herschaft Zonntage nach der Rirche fuhr, wenn der gnädigen Gräfin eine Rammerzote zur Abendandacht das Gebetbuch reichte, so itien aubiefen Berrichtungen ein religiojer Beihranch in die Ssiene ber Schloffleute und ging auch auf Die Nachkommennchart über, beren Ursprung nicht immer gang ficher berguleiten mor. In Gerhart Hauptmanns "Bebern" halt der Rutscher zur Herschaft. Gi bringt auf eigne Famit por der Rotte berangiehender Emporer die Unider des Saufes in Sicherheit. In ihrer blinden Anger ihnehrer sich die Fran des Sanics an den Anten dieres trenen Johann. Wenn fich in den Moten des Lebens minchen Befinde und Herschatt ein soldies Band ichtingt, weigleichen sich die Wegensätze aus Gelbit von einem is wenig ien timentalen Manne, wie bem ichlorichen Parchendigter fanten, wird bem trenen Ruticher bas, mas er im Mugen blide ber Wefaln tat, an ben eignen Ambein vergolten werden. Johanns Zohn wird nicht nicht auf dem Kuttelier bod fiben, sondern bulleicht im etelle des bepedienten Pfeiffer in Herrn Prenngers Compton Und Die Bit milie Straehler, aus bei Bert Robert Frauptmann beine Lebensgefährtin holte, bat sich bon einer Meneration im andern im Grafenichlen, aus geringen Etande laugeger emporgehoben. Aus Tienern bes boben Abels wurden beffen Bertrante und Brante. Langiam entwichte nich

Die Untertänigteit zum freiern Bürgertum. Gesunden Raturen wird ein solcher Entwicklungsgang heilsam win. Terbe volkstämliche Kraft verbindet nich dann mit hoberer Gentrung. Jum festen Handeln gesellt sich ein zurtes Emprinden. Neben andern Tugenden gedeilt das werk tatige Mitteid. Als solch eine gesunde Natur, urwuchun und derh im Geschäft, mild und edel im Geruht, haben wir uns die Kronemvirtin von Zalzbrunn zu denken, me um ihren ernsten Gheheren in Spof und Hans, in Reller und Rüche, herundhantirte und umbertabulirte.

In der Sont dieser Oftern wirdes Gerbart Samptmennt als der finalte unter vier Geschwittern heran. Bon och Edmoeter Johanna und den ältern Bendern mag ihn about cantals por Aremoen ein ftill in 11th geschites 28, van unterschieden haben. Wenn bedacht am winen Unjug. aber mit natürlicher Anmut trat er wie em fleiner, ichlaufer. blonder Pring unter die Fortmaend. Benn es aber an-Spielen ging, jo war er mit Leivenschaft baber, unter oen wilden Jungen ein wildeiter. Mit den Mameraben, beronders in der engern Jamilie, fonnte er von ausgelameniter Laume win. Als er steben Jahr alt mar, begenterre ihn die Brende, teine Geschmifter nach langerer Trenming wiederzusehn, sogar zu einem Ballettaut, von er ans eigenfter Erfindung wie ein Wirbelmmb volltulute. und den er dann noch öfter den Gelchwiftern ann besten achen unnte

Benig oder gut nicht beteiligte er tich am Butsbausleben im vaterlichen Gaithofe, der nin wahrend der Radesation geotinet war, und von dehen Restaurationsi unnen ver später zum grundsätlichen Berüchter altoholocher er später zum grundsätlichen Berüchter altoholocher er später zum grundsätlichen Berüchter altoholocher er stränke geworden ist, wenn gerade die anitosigisten Motoscienes Dramas "Bor Zonnenausgang" vom beiligen Motoscienes Dramas "Bor Zonnenausgang" vom beiligen "korr über die Volf und Menschheit vergittende Lauming erfüllt sind, so haben Mindeseindrucke, die der Laumingästen der Prensischen Motoscenapung haben mitgewirft. Wol aber sahen die Mindes and Sodorfstraße so manches, was diesen trub und ihr ein geprägten Abschen gegen die Auswuchte von alten "Sodorfschen Zecherlust begrundete

Wie die ältern Gleichwiter, wo fan auch Gorbart die Obersalzbrunner Corfichule Die beim i beim b ber Lehrer bes Ibtenichen Johannes Romer William Other ein Utrif Brendel man other al Campa. burchaus nicht. Er war ein reachter augens meister, der den Rindern auch samm und beise bringen wuste, als sie leien, ichneiben beitwen bleiber ihm gelernt hatten. Er kormandelte i i in, nordreigenden Umgebung durch Alm and With and in über Berg und Jal; aber bei Beben besteht gefen. gängen wies er tie nicht nin dar beit dan bebin, auf Rafer und Edonetteilen, battern und Gereich des armen Gerhart paufte er donen mit in 1862 f. . . Matur die Gennstegeln ver lateinen in bei bie bie Kur diese Art von Poete hatte Merdage von bei be Berftändnis. Bon jehrt mar i baschlechten Schüler zu nennen gelegt. Reine und Grammatif reize ihn reality i sorge song so

der in Baters Stude stand, und der mit seinen Meihen goldbedruckter Bände den Nindern allzeit ein Heiligtum des Hanse blieb. Die Kinder waren stoh und fühlten sich geehrt, wenn der Bater ihn öffnete und ihnen bald ans der kleinen Gottanden Olasiskerbibliothek, dald aus guten narmwissenschaftlichen Werken mit weiser Auswahl eins oder das andre zu leien gab. Zo lernte Gerhart manchen naturwissenschaftlichen Abschnitt aus Busion oder Allerander v. Humboldt prüher kennen und windigen alssein pflichtschuldiges Schulvennum.

Wie ichnoer ihm das Vernen in der Echale ward. mie menia es ihn lodte, ermico rich ern recht, als er Citern 1874 in jeinen Bendein nach Breslau in die Pennon aenhielt murde, um mit ihnen door die stadtische Meal ichnic eriter Pronung am Indinger zu befinden. Dr fam nadi Zerta, wo es noch leidlich ging: ichon ein Salii mater ward er vertent. Am Luinta jedoch verweilte er dritteballe Salice. Der fleine, freie Bring aus dem Gal; land infilte ich lice wieflich wie im Minder. Di ver itand die Etadt und das itgotische Leben nicht. Die bei atomo die Veluci nicht, die Veluer peritanden ihn nicht Die Mitschuler hatten teine Tranmereien verportet, wenn ne bei beutschen Aufragen nicht zeine Spilfe gebrancht hatten, benn in biefem Bach man er Cheister andre mart ihn auf bie Lotterbank. Auch in ben Ben monaten, wo Bater Samptmann leine Jungen untergebrocht hatte, ward Gerhart nicht beinnich. Gein Bender Gart, deiten winenschattlicher Gent zeitig erwacht war, der truber als andre limter dem ichnibilienen Beien des Meinen

ticfe Anlagen erkannt hatte, sah, wie wenig Serharts Geist und Gemüt im Zwinger gediehn. Selbst noch jung und unersahren wuste er nicht, wie dieses Anabenschicksal wenden sei. Aber während er sann und sorgte, wandte sich das Schicksal von selbst.

Daheim in Obersalzbrunn war mit den Jahren vieles anders geworden. Die Zuspitzung nationaler Gegenfähe cinerscits, die zunehmende Bequemlichkeit und Billigkeit des Reisens andrerseits wies der besten, vorteilhaftesten Badckundschaft neue Wege, neue Ziele. Salzbrunn verlor seine leistungsfähigsten Sommergäste. Das Kurpublikum verminderte sich an Zahl, noch mehr an Zahlungskraft. Statt der üppig lebenden, oft verschwenderischen polnischen Magnaten kamen neben armen deutschen Adligen spar= same, um den Pfennig feilschende polnische Handelsleute. Die Pekesche verdrängte der Kaftan. Man wollte nicht mehr aut, sondern billig leben. Der Kronenwirt aber und seine Kronenwirtin hielten nach wie vor auf die wirt= schaftliche Ehre ihres Hauses. Sie ließen ihre Wäste. auch wenn sie billig lebten, nicht anders als gut leben. Zurückblickend auf seine Salzbrunner Tätigkeit durfte sich Herr Robert Hauptmann einmal das stolze Zenanis geben: "Ich hab nie gefragt, ob es meinen Gästen gefiel, ich hab nie cher geruht, als bis es mir felbst gefiel". Daß sein Geschmack gut war, haben ihm anschnliche Gäste seines Hauses gern bezeugt. So schrieb ihm ein sehr bekannter Breslauer Universitätsprofessor beim Abschied auf sein Conterfei: "Rehr ich einstens aus der Erde moderigem Schlunde wieder — nur zu Hauptmann, nur zu Hauptmann tehre ich zur Etunde wieder". Aber die 200 die so dachten, fehrten dennoch nicht wieder. Mit im Meller drunten die alten teuren Weine als unver bares Capital lagern, mochte ihnen höchstens ma oder der andre reich gewordne Roblenbauer aus ! stein und Hermodorf den staubbebedten oder s bepangerten Hals brechen, mochte oben auf den I hochstens noch ein belicates Bilsener Alaschenbier, ipate Gindringling des Hames, fervirt werden: Mon Unterhalt wurden darum nicht ichlechter. Tenn der ? herr meinte, das Lichtige minje doch inlegt im Ge Die weiten, luttigen Fale, die Men I Samptmann jeinen vornehmen Wärten gebauf hatte deren hohen Zemtern es tich to bergmiglich auf den an ten biniberrah, an deren hoben Epiegeln ichone Pol errubentolzut waren, diese Fale blieben im beiten and jett, wo benheidnere Bente he fann zin Saltte h Ber grune, bewaldete Smael, an dem das But unidia und unidita wie em Herremy; emportiea, nad wie vor von blimentremolidien Saitneihander aerolegt. Un den Epariciwagelihen warn Morre gutem Geblut. Om fortbaret Ethan Des Samtes aber ummoedt. Der beilfrattige Rronengnell, der den g Beitter des weitläufigen Grundfunks jum Mil gentacht hat, der jahon im die Hauptmann - jum de Asolitandes hatte weiden fonnen, war damals Breidenanfe.

Phalmend die Gate von einem Umfehvung der haltmite in der Preissichen Krone nichts ahnen fo

und kaum die Ortsinsassen was merkten, sa Hauptmann eines Tages genötigt, sein se gehegtes Erbgut, das vom Gericht damals Mark bewertet wurde, in die Hände der gläubiger abzugeben. Nur mit einem kargen aber mit wohlbehüteter Bürger= und Kaufma er 1877 vom Hofe weg. Durch Vermittlung schuldirectors Kletke in Breslau erhielt er in neu eingerichteten Bahnhof, der jest Niedersalz die Gastwirtschaft zur Pacht. Aber der Erwc fleinen Stelle war gering, und es galt, sich ein Um wenigsten freilich sollte nach des Vaters standesgemäße Erziehung der beiden jüng drunter leiden. Der älteste, Georg, hatte Die mit dem Zeugnis der Reife schon längst verl längere Zeit daheim dem Vater in kaufmännische zur Seite gestanden und war nun zur Zeit in einem großen Hamburger Handelshause mittlere der Brüder, Carl, sollte seine wisse Kähigkeiten noch weiter auf der Schule aus sich durch akademisches Studium forthelfen Das Sorgenfind blieb Gerhart, der jüngste. der Schule nicht mitkam, so ward er, noch 1 er das Recht zum einjährigen Militärdienst hät können, aus der Schule genommen. Das Abaa bas Director Meffert und der Ordinarius der : Dittrich, am 29. April 1878 unterzeichnet sein Betragen gut, seinen Fleiß genügend, durch die Aufmerksamkeit einen dicken ve

Etrich. Unter den Leisungen fehlt bei Meligion die Cenfur. But ist nur das Zeichnen. Am wenigsten befriedigt das Redmen. Alle übrigen Sacher halten zuh auf der Turchschnittshohe des Befriedigenoen und We nfigenden. Auch Naturgeichichte und Doutsch, die man als Lieblingsficher Gerharts voransiehen dart, erreichen leinen hohern Ofrad. Bas tollte nun aus dem Jungen werden? Unter seinen freien Rusenbeitungen hatten gute Urteile gestanden. In seinen Seiten standen Inrinde Geoichte und Marchen, die den Einfluß des lieben Andersen verrieten. Bender Carl las diete fillen Eumben, die von der goldnen Mittelurage der richtigen Echnlarbeit is weit abwichen, mit tiefer Bewegung. Der Berm we-Meinen um Tichter dammerte ihm am Aber wie sollte em fünfzehnsähriger Burich, bei dem die Echulweischeiten w loder jagen, von Untergranta aus zum dentichen schrot fieller werden? Mut diete Zweiteltrage wurte auch der ratende und fordernde Bender feine Antwort. Fo litt ico over must es eben leiden, daß Gerhart zu nahen Ber mandten aufo Yand fam

Auch die Oltern am ihrer fleinen Bahmtation, die damals noch den ominoten Ramen Zorgan tuhrte, mogen nicht ohne Kummer in die Jufmut des Knaben geblickt haben, der zo vorzeitig aus dem regelrechten Bildungs und Orziehungsgange deutscher Jugend abients geschlagen winde. Aber der Bater ptlegte gerade in schwierigen Lebenslagen und zuderrichtlicher und tatkratiger zu werden; es zollte ihm überdies eine perminer Lant abgenommen werden, und das dass die Oltern ihn Kind kam

in liebevolle gute Hände. Der einzige jedoch, der dieses Wechsels ganz froh wurde, war Gerhart selbst. Nun lagen Schulbank und Schulbücher hinter ihm, und vor ihm lag das offne Land. Hinter ihm lag Staub und Studendunst, vor ihm lagen Luft, Licht, Leben. Hinter ihm lag die Zucht, vor ihm die Freiheit. So wenigstens dachte und hoffte er.

Dem treuen Bater, ber ihn hat geleitet, Gibt er die herben Grüße in die Hand.

Er kam in den Striegauer Kreis, wo sein Oheim Gustav Schubert zwei Landgüter bewirtschaftete, das Herrn v. Tschammer abgepachtete Kitteraut Lohnia und eine eigne großbäuerliche Besitzung in Lederose. Herr Gustav Schubert war, ebenso wie Herr Robert Hauptmann, mit einer von den Töchtern des Obersalzbrunner Rur= inspectors Strachler verheiratet. Gustav und Julie Schubert hatten einen einzigen Sohn, ihren Georg, in strenger Gottekfurcht herangezogen, und der Segen des Herrn schien an diesem hochbegabten Kinde das fromme Tun der Eltern, ihr Gebet und ihre Arbeit, zu lohnen. Georg war der Stolz der engern und weitern Familie. Man erwartete Großes von ihm. Da plötzlich bewies Gott feinen Getreuesten, daß alles eitel sei auf Erden. Eines Tages standen die Eltern am Sarg ihrer Hoffmungen. Rugleich standen sie ratlos vor der Unerforschlichkeit des göttlichen Willens. Ihr gläubiges Herz hielt fest zum Himmel, darin sie ihr Kind wusten. Aber ihr irdisches Haus war verödet, und so suchten sie für den seligen Knaben eine Art Statthalters auf Erden. Das sollte kein Andrer sein als Georgs junger Better Gerhart Hauptmann, der nun in eine streng religiöse Geösesrichtung fam.

In den Sahren der Entwidtling brudte biefe Geifte. richtung dem lebhaften Unabengemit, welches ohnehin untransscendenten Epeculation neigte, einen jo starten Stempel auf, daß Gerhart Samptmann feither fanm ma-Brofres gedichtet hat, ohne die Macht vieles Geprages irgendwie und irgendwo ipiiren zu lanen. Heberall ve zu fühlen, wie tief und auch wie ungefum Glaubendinge den Went und das Spert des Sunglings autgeregt haben. Edion im Otternhaufe war Glott etwas mehr geweien als ein guter Mann. Im taglichen Eigeligebet, das eins der Minder sprechen mirte, winde seiner gerucht Uno mie die Mania Boderat der "Gumanien Meindien", to wife auch the Urbite, on Minter Samptmann in our Prenginden Rrone, wenn es publis in bieten und in buden gab, am fielden Gerof- Balmblatter und Varates Asorte de Sperjens geleich haben. Aber herrnintindse Eractatiben an Berliner Gepanktrager, wie der alte Cockern hatte Speat Mobert Symptomin in Jeiner berningingen Markett mit und nunmerricht verteilt. Bom Bater halten die Rinder me religiote Aengerungen gehort, wondern um in gang ennaheidenden Angenbluken des Lebens fem milles Sometimen beneeft. Scinon Schwager System Schubert dem Priegebater Gerharts, dem Urbalde des alten Boston : mare jener empas abertriebus obaraftering abon eser in zutrann geweien, obwol beinem Imolah ringenden Gennel. bas alle Belt beginden wellte, jeder Jug de 1 bus

fehlte; und seine Frau, die herzensgute und herzenssfrische Tante Julie, der Liebling der ganzen Berwandtsschaft, sorgte sicherlich dafür, daß dem christlichen Geist ihres Hauses alles Zelotische und Zionswächterische fern blieb. Wie in Herrnhut selbst, an das die unglückselige Bauernstochter Helene aus "Bor Sonnenaufgang" so liebliche Erinnerungen bewahrt, lag auch in Lohnig und Lederose das Hauptgewicht des gottgefälligen Lebens auf der Gemütsseite.

Das Schubertsche Haus war eine weltliche Domäne herrnhutischen Geistes. Hier erholten sich an schönen Sonntagnachmittagen in traulicher Geselligkeit, wol auch beim Schachbrett, das Onkel Schuberts irdische Leidenschaft war, die Dorfpastoren der Umgegend von ihrer Morgenbredigt, der die Hausherschaft zuvor andächtig gelauscht hatte. Auch für Tante Julie und Onkel Gustav war das irdische Vergnügen in Gott des Lebens bestes Teil. Und wie sich fromme, reine Christenherzen immer am höchsten, am heiligsten, am freudigsten auf den Schwingen der Musik über die Zeitlichkeit erheben, so war auch für Tante Julie und deren älteste Schwester. die Respectsperson der Familie, für das kluge Fräulein Auguste Straehler, die ihren verwachsnen Körper am liebsten in Herrnhuter Tracht kleidete, die Musik der herlichste Lebensgenuß. Beide waren tief musikalisch begabt und gebildet. So schön wie Tante Julie sang, so wunderschön spielte Tante Auguste auf dem Fortepiano. Neben den kirchlichen Chorälen burchschwirrten dann alte liebe Lieber des Volkes das Haus. Neben Bach und

Händel fehlten auch weltlichere Meister nicht. Allgemeiner Liebling war Beethoven. Der junge Gerhart schwelgte in diesen erhabnen Klängen, die ein Zauber der Unschuld umgab, und in denen sich eine freudige Klarheit der musicirenden Frauen aussprach:

Da aber rang aus tief verborgner Stätte Es sich empor wie neue Lebensfraft, Und Töne kamen, die Befreiung brachten, Wie sie aus Schmerz und herber Qual erwachten.

Das Bild der Frau Julie Schubert wird deutlicher, wenn man in einem psychologisch äußerst seinen und zarten Drama Carl Hauptmanns, in "Marianne", Mariannens Adoptivmutter kennen kernt, die den Verlust ihres einzigen Kindes inwendig nie verschmerzt. Sie glaubt die verwaiste Marianne an Kindes Statt in ihr Herz geschlossen zu haben. Marianne selbst fühlt sich als rechtmäßige Tochter dieser edlen Frau, und doch kommt der Augenblick, da es beiden erschreckend bewust wird, daß sie sich innerlich fremd geblieben sind. So erging es auch Gerhart in Lederose:

Befreiung — ja! boch wie sie hoch ihn trugen Weit über sich in ätherreine Luft, Da sah er nieder auf die stolzen, klugen Bereinten Wärter einer großen Gruft, Drin sie sein Wesen ganz in Trümmer schlugen, Die dumpf umwehte seuchter Moderbuft. Sein ganzes Elend kam daher geschritten Und rief ihm zu, was drunten er gelitten.

Werhart Hauptmann hat seine Tante und seinen

Onkel kindlich verehrt, und er bewahrt sie im dankbarerr Gemüt. Aber heinisch ist er auf ihrer Scholle nicht gesworden, und ein vollkommner Landwirt ward er in Ledesrose so wenig wie ein vollkommner Christ. Er nahm vont diesen guten Menschen mit sich den läuternden Kampf um Gott, in welchem seine Seele ehrlich und glühend rang. Er nahm mit sich Tante Juliens Lieder. Und das Werk des Landmanns, der nächste Verkehr des cultivirenden Menschen mit der Natur, war ihm in heißer Arbeit nah getreten. Aber alles das führte doch nicht zu den Zwecken seines eignen Daseins. Das emspfand er. Darum ward er auch des Landwirtberusses nicht froh. Und darum ging er. Als er nach Jahren wieder bei seiner Tante Julie Schubert zum Besuch war, schrieb er ihr tröstend ins Stammbuch:

Ich kam vom Pflug der Erbe Zum Flug ins weite All — Und vom Gebrüll der Herbe Zum Sang der Nachtigall.

Die Welt hat manche Straße, Und jede gilt mir gleich; Ob ich ins Erdreich fasse, Ob ins Gedankenreich.

Es wiegt in gleicher Schwere Auf Erben jedes Glied. — Ihr gebt mir eure Aehre, Ich gebe euch mein Lied.

### Zwischen zwei Künsten.

Einstweilen ftand das Lied noch nicht im Sterne seines Lebens. Bunachst winkte ihn eine andre Kunst beran. (Belegentlich) hatten sich Anlagen zum Bildhann Wie sein ältester Bruder, der temperamentvolle, leichtlebige, in Wort und Wit überaus bewegliche Georg beim Caricaturenzeichnen ein gewisses Genie dilettantisch entfaltete, so hatte auch Gerhart in Lehm ober Wachs allerhand possierlichen Figurchen nicht unglücklich mit umgefehrten Stahlsebern in gefnetet und Rreidestüde hincingemeißelt. Das brachte seinen Bruder Carl, ber ihn burchaus in fünftlerischer Sphare halten wollte, auf den Gedanken, wenigstens diese spielerische Fertigkeit sustematisch auszubilden. Er erreichte bas um jo eher, als auch der fünstlerisch wohlersahrne Vater an Gerharts fleinen Arbeiten sein stilles Bergnügen und sie guten Freunden sogar mit einigem Stolz zeigte. Go geschah es, bag Gerhart Hauptmann nach Breslan zurückfam. Diesmal nicht auf die Realschule am Zwinger, sondern auf die dortige königliche Runftschule. Er trat am 6. October 1880 in die Borbereitungsklasse ein, ließ sich eine lange Künstlermähne wachsen und belegte beim Director der Anstalt, Baurat Lüdecke, ornamentales Zeichnen, bei Professor Alwin Schultz Kunstgeschichte, beim Bildhauer Michaelis Modelliren. Gegen die Schulregeln dieses Vorbereitungsunterrichts lehnte sich der herangewachsene Jüngling innerlich bald auf.

Der Knabe geht und sucht mit Hoffnungsbeben; Schon kralt im Wahne sich die heiße Hand, Als wollte sie Hymettos Marmor heben Aus tiefem Schacht, als hielte sie umspannt Den Meißel, der den Marmor soll beleben Mit hohem Geiste her und gottverwandt, — Da tritt er in des Tempels weite Hallen Und läßt bestürzt den Zaubermeißel fallen.

Ein Bolk von Krämern schleift bes Marmord Decken, Ein Bolk von Bäckern bäckt ben braunen Ton, Statt heil'ger Briefter Lumpen nur und Gecken, Statt stiller Wahrheit Lug und Neid und Hohn. Da gibts ein mühsam, ekelhaftes hecken, Geboren wird, was längst verstorben schon; Kings liegen sie, die ausgegrabnen Leichen, An ihren Stirnen der Verwesung Zeichen.

Schon am 26. October zog er sich "wegen seines Benehmens" eine directoriale Verwarnung zu. Mit dem Modellirlehrer, bei dem er am meisten zu tun hatte, kam es zum offnen Bruch. Desto mehr Verständnis und Ernutigung fand er im Bildhaueratelier des inzwischen zu Dresden verstordnen Prosession Kobert Haertel. Dieser Meister erteilte ihm auch Privatunterricht, als Gerhart

Ansang 1881 zusammen mit dem Commilito Urban elf Wochen lang von der Kunstschule ausgeschlossen war, weil sie laut Conserenzbeschluß vom 5. Januar "hinsichtlich ihres Betragens und ganzen Wesens, bei mangelhaftem Stundenbesuch, geringen Fortschritten und bosem Beispiel für die andern Schüler sich nicht mehr für die Anstalt eianeten." Auf Haertels Betreiben aber wurde der störrische Discipulus bereits am 23. März wieder au Gnaden angenommen, ohne daß der Bater von dem ganzen Bwischenfall etwas erfuhr. Bei Prosessor Robert Haertel blieb Gerhart noch ein volles Jahr, bis er am 15. April 1882 die Anstalt "wegen Strankheit" für immer verließ. Lehrer hielten ihn damals für schwindsüchtig. Da auf der Kunstanstalt auch wissenschaftlicher Unterricht erteilt worden war, und der sogenannte Künstlerparagraph der Wehrordnung Alabemikern ein Recht zum einjährigen Militärdienst gibt, so feste es wiederum Saertel durch, daß sein Lieblingsschüler nun doch das Rengnis für den Dienst als Einfährig Freiwilliger erhielt. Haertel hatte aber nicht blos sein bildnerisches Schaffen gefordert u. a. eine in rotem Wache modellirte, durch die Wolfen bahingagende Gottheit höchlich anerkannt, sondern er ließ sich auch mit Freuden Gerharts Dichtungen vorlesen, die ebenso wie jenes Bilbwerk der germanischen Sage entstammten. Bom Dänen Andersen war der junge Dichter jum Schweden Tegner gelangt, aus beisen Frithioffagg er ein Drama "Ingeborg" schuf. Wie Wilhelm Jordan, den er unter ftarkem Eindruck tas und wohl auch recitiren hörte, wollt' er es "wagen, zu wandeln verlassene Wege zur grauen Vorzeit unseres Bolfes" Immer heißer regte sich in ihm der Trieb, in diese Tiesen zu steigen und poetisches Metall heraufzuholen. Er plante ein Hermannschos in zwölf Gesängen, von denen anderthalb im Stile Jordans damals sertig wurden. Derselbe Stoff sollte auch zum Gegenstand eines Dramas werden. Die Tragödie sollte heißen: "Germanen und Kömer". Der Held war wiederum Hermann der Cherusker. Reben ihm sollte ein alter Sänger Sigwin hervortreten, dessen ihm sollte ein alter Sänger Sigwin hervortreten, dessen wird. Der Dichter ließ seinen Sigwin in dem Angenblicke sterben, da man ihm die Botschaft vom Siege der Germanen über die Kömer bringt, und diesen fruchtbaren Augenblick stellte der Dichter später auch bildnerisch in einer kleinen Statuette Sigwins dar.

Sein fluger Runftlehrer merkte, daß diese träumerische Jünglingsseele ein andres Land suchte. Bruder Carl hatte inzwischen seine Reiseprüfung bestanden und studirte in Jena bei Ernst Haeckel Naturwissenschaften. Mit mannigfaltiger Gewalt zog es die Brüder zu einander. Was Gerhart auf der Schule verfäumt hatte, follte und wollte er im freiern Wetriebe der Universität nachholen. Hartel und der liebe Zechbruder Professor Marshall hatten Beziehungen zum Weimarer Hof. Sie erreichten co, daß auf Veranlassung des Großherzogs Rarl Alexander pon Sachsen der Brestauer Kunftschüler Oftern 1882 an der Jenaischen Universität als studiosus historiae immatriculirt wurde. Er belegte nach junger Füchse Art für den Winter eine Ueberfülle der unterschiedlichsten Collegia. nur keine historischen. Er belegte nicht blos bei ben Philosophieprofessoren Rudolf Euden und Otto Liebmann, sondern auch bei Haeckel Zoologie und bei Chr. Ernst Stahl Botanik. Um meisten aber interessirte ihn Gädechens' Bortesung über Pompesi. Im nächsten Sommer war sein Wissenschurft wesentlich vermindert. Er belegte nur noch die Vorlesungen seines Tischgenossen Arthur Boehtlingk über das Revolutionszeitalter und über Goethe. Lieber jedoch ging er zu einem Steinmehen, griff eine Hand voll Ton auf und formte zum Vergnügen der Freunde aller hand Sächelchen draus: einige Köpse und auch jenen sterbenden Sieger. Diese Art der köpperlichen Gestaltung schärfte seinen dichterischen Wicksen. Die eine Kunstübung sam der andern zu Gute.

In Jena, wo sich Gerhart Haubtmann zum ersten Wal als freier Bursch wol und heimisch fühlte, lernte er auch die Segnungen junger brüderlicher Rameradichaft näher kennen. Schon auf der Breslauer Kunftschule war er mit dem spätern Landschaftmaler und Kritiser Hugo Ernst Schmidt und mit Alfred Ploets, ber da mals in Breslau Nationalofonomie studicte, innig begewesen. Die beiben großen Lebensintereisen freundet seiner Seele, Kunft und Philanthropie, hatten hier jede in einem Freunde zugleich den Fördrer gefunden. Aber ein rechtes Studentenleben tonnte fich dort nicht entfalten. Das fand er erst in Jena im Alademisch naturwissenschaftlidien Berein bei seinem Bruber Carl und beffen Rameraden. Es war ein Areis junger Leute, die, vorwiegend reatistischer Bildung ausgerüstet, zur Universität mit

gingen und in den beiden Mächten der modernen Entwicklung, den Naturwissenschaften und der Socialpolitik, das Heil der Welt suchten. Darwin war der große Heros dieses Bundes. Naturwissenschaftliche und philosophische Ideen wurden bei den täglichen Studien und den abendlichen meist sehr leidenschaftlichen Debatten am Biertisch ausgetauscht. Gerhart Hauptmann, der Jüngste, der Ungelehrteste, der Poet in diesem Kreise, hielt wacker mit im Kneipen wie im Streiten.

Auch ihm ists oft in Haupt und Busen heiß geworden, und wenn dies geschicht, so vermag auch er mit seurigen Zungen zu reden. Seine Freunde wissen nichts von jener stillen Schweigerart, die in fremder förmlicher Wesellschaft bei ihm noch jett und jett vielleicht mehr als früher auffällt. Am engsten schloß er sich in Iena einem jungen, begeisterten, musikalisch überaus sein empfindenden, wundervoll Klavier spielenden Wagnerianer, Max Müller, an. Von ihm und Gerhart ging das Künstlerische jenes Kreises aus. So oft Kunstkragen oder auch Fragen der Wenschlichteit aufgeworfen wurden, vermochte Gerhart seinen Standpunkt ebenso lustig wie hartnäckig, ebenso selbsstewust wie beredt zu verteidigen. Er mahnt die Freunde:

Was wir gefühlt, was wir gewollt, Zu fagen ist uns Pflicht. In unser Zeiten Abern rollt Statt roten Blutes rotes Gold, In unsern Abern nicht. Schlingt Hand in Hand zum festen Kreis Und fühlt, daß ihr euch kennt, Daß euer Zuß auf einem Gleis, Und eine Flamme glühend heiß 3n euren Seelen brennt.

Allmählich trieb es ihn aber von den Freunden hin weg in die weite Welt. Im Frühling 1883 besuchte er seinen Bruder (Veorg, ber fürzlich eine von den fünf Töchtern des Groffaufberen Thienemann geheiratet und in Berge dorf bei Samburg neben dem jungen Sausstand Geschäft begründet batte. Bon Samburg aus fuhr Gerhart auf einem Rauffahrteidampfer die europäische Küste des Oceans entlang ins mittellandische Meer. Er fuhr ben felben Bafferweg, den einst Byrons Harold gevilgert war, und wie bas Buch von Harolds Bilgerfahrt mährend biefer Reise oft in seiner Sand lag, so lebten in seiner Seele Harolbs Schmerzen. Den ersten längern Aufenthalt nahm er in Malaga, wo teils lockender teils widriger Gestalt die füße Sande auf ihn gutrat, und ihn im Unblick entweibter Frauenreize ber Menichheit ganger Jammer anfaste. Seine leufchen Ginne überfamen Empfindungen des Grauns und des Grames, Empfindungen aber auch, wie sie Jesus Christus jener Gunderin barbrachte, gegen die Andre den Stein hoben. Auch in Barcelong hielt er sich bei ähnlichen Eindrücken auf. In Marseille verlieft er bas Schiff, um auf bem Schienemveg, einem ber wundervollsten der Welt, die Miviera entlang nach Genua ju fahren. Dier traf er feinen Bruder Carl, der in awischen über die Alven gewandert war. Beide reiften nun felbander nach Reapel. Geche Wochen verlebten fie gludselig auf ber Insel Capri, von ber unvergleichlichen Echonheit Diefer Landschaft nicht mehr bezaubert als von

ber realistischen Poesie dieses Volkslebens. Abends pflegte sich um die beiden lichtblonden deutschen Jünglinge ein kleines Lumpengesindel schwarzgeäugter Lausebübchen zu sammeln. Die junge italienische Volksseele klang und samm in hundert süßen Melodien. Als endlich die Brüder Abschied nahmen, vergoß Jung-Capri bitterliche Tränen.

Aber Gerhart Hauptmann war schon damals nicht der Mann, sich wie Gottsried Kellers Schöngeist an den romantischen Fehen der Armut in ästhetischer Kaltherzigsteit zu vergnügen. Wie in Malaga der Anblick gemeiner Unzucht, so ergriff ihn in Neapel das sociale Elend mit herbem Weh:

Hier, wo im himmlisch lichtumstrahlten Pfühle Ein wunder, beulenvoller Kranker liegt, Hier, wo des Paradieses heil'ge Kühle Um kahle wurmzernagte Bäume fliegt, Hier, wo des Weltentempels schönste Bilber Ergossen liegen in erhabner Pracht — Hier tappet eine Schar verkommner Wilber, Entmenschter Krüppel fluchend durch die Nacht.

Alagend ruft er aus: "Schafft mir Neapel aus Neapels Welt!"

Im Juni kehrte Carl zu einer militärischen Uebung nach Deutschland zurück. Gerhart blieb zunächst in Rom, von wo ihn balb die Malaria ebenfalls nach Hause hetzte. Unterwegs hatte ihn das Heimweh oft übermannt. Zumal wenn er in Gesellschaft kalter, sader, vernünftlerischer Duzendmenschen sein volles Herz nicht gewahrt hatte und statt auf Verständnis nur auf Spott und Schinpf

gestoßen war. Dann wünschte er sich, wie Goethes Faust, ben Fittich der Böges:

Ich wollte ruhen nicht und raftlos ziehen, Bis wo der Alpen Silberzinnen glühen, Und drüber hin, ich wär nicht müd geworden, Gen Norden, immer weiter nur gen Norden. Ihr aber baut am glutumwogten Hügel Und habt doch Flügel.

Ihr Menschen alle, laßt mich ganz alleine, Damit ich weine. Ihr Freundesherzen in der weiten Ferne, Wie drückt ich an die trübe Brust euch gerne. Du stilles, reines und geduld'ges Lieb, Wie kams, daß Tatendrang von dir mich trieb? Du stiller Anker in den Menschenlanden Hast mich verstanden.

Ihr aber, beren Stimmen mich umschwärmen, Euch kann ich nicht begreifen, nicht erfassen, Denn wo ihr lacht, da muß ich trüb mich härmen, Und wo ihr liebt, da muß ich ewig hassen. Was solls? Ich wandre heim euch zu vergessen, Zu sizen dort, wo selig ich gesessen, Wo stiller Wiesen dust'ge Blumen sprießen, In meiner Liebe zu der Liebsten Füßen.

Trozdem befand er sich ein Jahr später wieder in Italien. Diesmal aber war es weniger die Natur, die ihn anzog, als die große alte Kunst. Unter dem gewaltigen Eindruck Michelangelos hatte sich wieder einmal die Bildshauerei das Vorrecht bei ihm verschafft. Er richtete sich sogar in Kom ein Atelier ein und bosselte an einem

Kelief. Aber wieder war ihm das römische Klima nicht zuträglich. Schwer leidend am Typhus ward er ins deutsche Krankenhaus geschafft. Hier schwebte er lang in Lebensgefahr. An seinem Lager saß ein guter Engel: seine Braut.

In demselben alten festen "hohen Haus", unter dem= selben hohen roten Giebeldach, in demselben weiten, dicht belaubten Haine, wo ihr ältester Bruder Georg sein Glück gefunden hatte, suchten es auch Carl und Gerhart. Vater Thienemann war mittlerweile gestorben. Den aufrechten Mann hatte ein Herzleiden ergriffen; da er dessen nicht achtend ein kaltes Seebad nahm, so warf es ihn aus vollster Lebensfrische jäh aufs Totenbett. Seine fünf Töchter, alle sehr jung, alle sehr schlank, alle sehr hübsch, saßen zur Winterszeit als verwaiste, trauernde Burgfräulein im weiten Saale des alten Bischofssitzes beisammen und spannen vom schnurrenden Rädchen die langen Abende weg und auch ihren Herzensgram um den Papa und um die früh verlorne Mutter, deren liebliches, sommerlich freundliches Bild in bleibender Jugend an der Wand des Prunkzimmers hing. So fand eines Abends Carl Hauptmann diese Mädchen vor, als er auf der Weihnachtsreise von Jena nach Schlesien auf Hohenhaus Halt machte, um der Braut und den vier Schwägerinnen seines Bruders Georg, die dort unter der Obhut eines alten Onkels hausten, den Beileidbesuch abzustatten. Dieser Beileid= besuch scheint etwas ausgiebig geworden zu sein, denn der Gast brachte wieder Fröhlichkeit ins Trauerhaus. schwermütigen Spinnrädchen der schwarzen Schwestern

standen still, und als der Gastfreund schied, war er ein verliebter, als er zur Frühlingszeit wiederum fam, warb er ein verlobter Mann. Satte es Carlen die braune Martha angetan, so liebte Unabe Gerhart die vollere. füblich prangende, dunklere Schönheit Mariens. Als ich mit ihm im December 1891 von Berlin nach Wien reifte. "Einsame Menschen" am Burgtheater aufführen zu sehn, und wir furz vor Dresben in den Babnhof von Mötischen broda einsahren sollten, sprana mein Reisegefährte, ber mir bis dahin bei einem vom Schaffner geliehnen Stearin stümpschen die ersten Afte des eben vollendeten "Collegen Crampton" vorgelesen hatte, mit ungewohnter Lebhaftigkeit vom Bolfter auf, wischte eifrig den Frostschweiß vom linken Gensterglas weg, starrte eine Beile funkelnden Auges ins Dunkel ber Nacht und rief bann, hüpfend vor Erinnerungofreudigfeit, in flotter Unternehmungolust: "Wenn ich mal einen Sommernachtstraum schreiben sollte. fo tann er nur bort oben fpieten!" Dabei wies er mit bebendem Kinger jum Kenfter hinaus. Auf Dieses unver hoffte Weständnis bin gaffte auch ich sofort ins Dunkel ber Racht, fab nur ein paar Lichter burch die Stälte bligen und empfing die beruhigende Aufflarung: "Denn bort oben liegt Sobenbaus!" An ienem Tage lasen wir ben "Collegen Crampton" nicht weiter. Um Sobenhaus blieben Bedanken und Gespräche hangen.

Auf Hohenhaus bei Zitzschwig in der Löszuitz gab es hoch oben in des Parkes Mitte eine kleine Kapelle. Darin hing ein Glöcklein. Dies Glöcklein wuste von einem jungen Glück zu sagen: Die Glocke klingt, still rauscht die Siche; Wer hat das kleine Haus erstiegen, Bor dem lebend'ge Zauberreiche In sanster Pracht entsaltet liegen?

Wem quillt die volle Seele über, Daß er das helle Glöcklein läutet? Denn klingt ihr Ton zu mir herüber, So weiß man, daß es Glück bedeutet.

Hohenhaus selbst hat Gerhart 1894 in einem Romansfragment, das zuerst vom Neuen Wiener Tagblatt mitzgeteilt worden ist, beschrieben. Halbtausendjähriges graues Gemäuer, hohe ehrwürdige Räume, enge Steintreppen, seltsame Rämmerchen, unheimliche Dachstuben, ungeheure Kamine mit ganz ungeheuerlichen Vildwerken verziert, Kreuzgewölbe:

Ein ernster strenger Geist hatte hier Stein auf Stein getürmt, hatte gezimmert und gewölbt sür die Ewigkeit, aber ein heiterer, lichter Geist der Gegenwart hatte das Ausgestorbene in Besitz genommen und es ausgeschmückt, farbig und launisch, reich, licht und modern.

Dieser heitere Geist war Papa Thienemanns Geist gewesen, der, seinem Wahlspruche treu, glücklich gelebt hatte und selig verstorben war. Er war ein begüterter Herr, der Winterüber in Berlin sein Banks und Wollscommissionsgeschäft leitete, im Sommer aber draußen auf der waldigen Anhöhe in seinem schönen Aspl, dem nur die Hausfrau sehlte, flott und behaglich um sich her spielen und tanzen, zechen und schwärmen ließ, der seine jungen blühenden Töchter am liebsten sah, wenn sie tizianische

Fruchtförbe auf die reich besetzte Tasel stellten und den goldenen Wein, freilich nicht den eingebornen "Hohenshäuser", credenzten, und der in all dieser Weltlust doch für gut fand, seine Töchter herrnhutisch erziehen zu lassen, teils in Herrnhut selbst, wo Marie und Martha ansangs waren, teils in der thüringischen Gemeinde Neudietendors. Hier lebten alle fünf Schwestern in strenger klösterlicher Zurücksgezogenheit. Ihr weltsrohes Herz aber zog sie fernhin zum heimisch heitern Hohenhaus.

Hierher nach Hohenhaus kam etliche Jahre später von Kom im Frühling 1884 zu den noch ledigen Thienemanntöchtern, unter denen eine die Braut war, ein schwach genesender Kranker.

Bon hier aus beschäftigte sich Gerhart im Juni und Juli in der Dresdner Akademie der bildenden Künste sechs Wochen lang methodisch mit Aktzeichnen₄ Noch immer rangen die beiden Musen um seine arme Künstler≠ seele. Bald darauf gab ihm ein Gott zu sagen, wie er unter diesem ewigen Zwiespalt gelitten hatte:

Da tritt zu ihm die Frau mit Stein und Meißel Und lockt ihn an und spricht mit süßer Stimme: "Es werde dieses Werkzeug dir zur Geißel Und diene deiner Wut und deinem Grimme. Und eh sich zweimal dreht der Zeiten Kreisel Im kurzen Tage, edler Knabe, krümme Dich unter dieses Joch. Such meinen Tempel! Auf deine Stirne drück ich meinen Stempel."

So zog es ihn nach drüben! Und dann wieder lockt es ihn von hüben:

The second secon

Da nahet sich die Frau mit Kranz und Leier Und ließ ihn spielen mit der Saiten Gold Und hüllte ihn in liederschweren Schleier Und zeigte ihm ein Bild gar lieb und hold. Und sang von einer heil'gen ernsten Feier, Dabei zur Liebe Lautenstimme rollt. Sie sprach zu ihm mit lockender Geberde: "Hinaus, hinaus! mein Tempel ist die Erde!"

Immer leuchtender stieg vor seinen Wünschen und Hoffnungen der Dichterberuf empor:

Ein Dichter sein mit Strahlenkranz und Krone, Bei bessen Tönen lauscht die ganze Welt, Sein Sessel schwerzeballte Wolkentrone, Um Firmamente leuchtend aufgestellt, In seiner Brust die Sprache jeder Zone, Bon bessen Leier Blitz und Donner fällt — Das war das winzigste von seinen Bildern, Die andern kann kein Menschenwort euch schildern.

Er stellt dann den Kampf dar, den diese Musen mit ihm führen:

Sie nahen ihm, sie nehmen ihn gefangen. Die spricht: "Durch mich!" Die spricht: "Durch mich sei groß!" Er greift nach beiben voller Glutverlangen, Doch beibe winden schnell sich von ihm los. Die Eine seh ich Stein und Meißel tragen, Die Andre hör ich eine Laute schlagen, Ihn aber seh ich bald den Meißel greifen, Und bald der Laute goldne Saiten streisen.

So irrt er lange, lange zwischen beiben, Er kann nicht ruhen bei ber einen Frau. Will er sich siegend von der Leier scheiben, So netzt sie ihn mit frischem Liedertau. Er eilt zu ihr und will sie nimmer meiben, Sie klingt verstimmt, sogar oft kalt und rauh, Und schreckt ihn wieder traurig zu der andern So gibts ein langes hoffnungsloses Wandern.

Oft sinkt er mübe zwischen beiben nieber In argen Kampses übergroßer Qual, Da quellen ihm wol leise, leise Lieber Bom matten Munde hie und da einmal. Doch raubt Erholung ihm die Stimme wieder Und treibt ihn fort zu immer neuer Wahl. Er bittet jede seiner Schreckgestalten, Ihn endlich, endlich einmal sestzuhalten.

Unter dem Kampf der beiden Musen reifte in seinem Weist ein seltsamer Plan. Naiv suchte er nach einer böbern fünstlerischen Einheit, in der sich Poesie Plastif zu einem neuen Gangen verschmelzen. Der Jod Richard Bagners hatte die Bayreuther Gedanken einer Runft der Klinfte vollends zum Siege geführt. In der Luft, die das neu erwachsende und erwachende Künstler geschlecht einsog, lag nicht die Abgrenzung, sondern die Berschmelzung der Künste. Unbewust schien Gerhart Hauptmann einen Bereinigungspunkt für Plastik und Boesie erreicht zu haben. Wie, mag er damals mehr empfunden als überlegt haben, wie, wenn das steinerne oder tonerne Bild unter dem Russe der Runftlerliebe lebendig würde! Wie, wenn es eratmete, die Augen auf schlüge, das Ohr den Lauten der Welt liehe, der Juß den Boden fühlte, die Hand nach einem erwidernden Drud suchte! Wie, wenn sich ber tote Stoff in Beisch und Bein verwandelte, wenn rotes Blut in die Wangen

schöffe, und von dem Schmerz, der auf den kalten Zügen ftand, plöglich die Zunge heiß zu reden wüfte! Und wie, wenn diese Zunge in einer natürlich edlen Harmonie poetischer Formen spräche, die der natürlich edlen Harmonie iener plastischen Formen gemäs wäre! Der Pygmalionwunsch war diesem Dichterbildhauer nicht fremd gewesen. Damals vielleicht dichtete er "Das Märchen vom Steinbild", das in etwas wirrer und trüber Symbolik, aber mit starker Kraft poetischer Anschauung ein Mannesstreben darstellt, deffen Ziel es ist, die Marmorjungfrau seines Speals liebend lebendig zu machen. Mochten in dieses Steinbild Lebensibeale oder Kunstideale hincingemeikelt worden sein, jedesfalls trat im Kampf der beiden Musen an Gerhart Hauptmann die Frage heran: Gibt cs eine solche Kunst, in der aus dem Grunde der Plastik Poesie emporsteigt? Er brauchte darnach nicht lang zu fragen und zu suchen. Von ungefähr, von selbst lockte ihn sein Ibeal. In eigner lebendiger Person wollte er seine plastischen Motive verkörpern, und in diesem dargestellten Körper sollte die Seele seiner Poesie erklingen. Naiv begriff er so den höchsten Sinn der Schauspielkunst und gedachte zum Theater zu gehn; zu einem Theater zwar, wie es, außer vielleicht in Bayreuth, nirgend existirte.

Dem Theater, wie es wirklich war und ist, stand er noch ziemlich fern. In Breslau hatte der Schüler mitunter seine Sparpfennige zur Theaterkasse tragen dürsen; der Bater daheim sah es sogar gern. In Iena gab es keine stehende Bühne, und nach Weimar wurde nur ein-

mal zu Fuß eine Wallfahrt in die Walfüre unternommen. In Dresden erfüllten ihn Interessen und Reigungen, die vom Theaterbesuch ablagen. 9dun aber aina er Mai 1885 nach Berlin. Hier fand im dramaturgischen Unterricht beim frühern Director des Straßburger Stadttheaters, Alexander Heftler. Ein Sona. Dichtungen laut vor befreundeten Sörern vorzutragen, war in ihm immer lebendig gewesen. Eignes liest er noch jeht meisterhaft. Im intimen Areise, wo er sich frei und unbefangen fühlt, besitzt er eine Fähigkeit der Charalterisirung und des Stimmungschaffens, die beispiellos ift. Seit den "Einsamen Menschen" habe ich jedes seiner Dramen zuerst von ihm selber gehört. Wer dann soviel verworrene Meinungen über ihn zu kosten friegt, der könnte fast auf den tollen Einfall kommen, daß seine Dichtungen wol gar nur Derjenige gang nachempfindet, der sie aus seinem eignen Mande vernommen hat. Damals aber galt co, fünftiger Darstellungstunft die förperlichen Wertzeuge gefügiger zu machen. Seiner Stimme, in die er so viel Ratur, so viel Seele, so viel Stimmung zu legen weiß, haftet ein Lispelton an, der seinem Lehrmeister für die bemvedte Ausbildung eines sogenannten schönen Organs hinderlich war. Auch litt der hoffnungsvolle Jünger ein bischen an Stockschnupfen. Er nahm es mit der Wahl des neuen Berufes so genau, daß er sich das Innre seiner Rase ausbrennen ließ. um deutlicher umb reinlicher sprechen zu können. Aber er war vor die rechte Schmiede ber landläufigen Theaterspielerei geraten und gab seinen abenteuerlichen, nur einer Unfenntnis der tatsächlichen

Verhältnisse und nur der Vorstellung eines selbstgeschaffnen Ibeals entsprungnen Plan, Schauspieler zu werden, bald wieder auf.

Nun endlich war er bort, wo sich alle strebende Jugend im Deutschen Reich zu ihren entscheidenden Taten sammelt. Nun endlich besand er sich in der jungen Hauptstadt dieses Reiches. Er war noch ein Jüngling, aber kein Junggeselle mehr. Ein halbes Jahr früher hatte Bruder Carl die Schwester Martha heimgesührt. Icht, im Mai 1885, führte Gerhart, erst zweiundzwauzigeinhalb Jahr alt, die Schwester Marie in das junge Heim, das ihm ihre Liebe bestellt hatte. Die Trauung sand in Dresden statt. Bon der Johanniskirche suhr das Parhinauf nach der Brühlschen Terrasse, wo im Restaurant Belvedere nur wenigen Gästen das Hochzeitmahl gerichtet war.

In jenem "Komanfragment" bes Neuen Wiener Tagblatts hat Gerhart Hauptmann mit tragikomischer Selbstironie auch die Geschichte dieser sonderbaren Hymenäen erzählt. Aus den handelnden Personen erkennt man deutlich den blonden Kopf und das blasse Gesicht des Dichters, der sich damals noch als einen Vilbhauer hinstellte mit kolossalischen Schöpferplänen ("König Lear auf der Haide, wie er hüpft und davonrennt"). Man sieht, wie am Hochzeitstage der knabenhafte, schwächliche Bräutigam in Onkels hohem Hut, ohne Frack, zur Vermählung schleicht und einen kleinen Stoßseufzer über das Strapaziöse dieser Festlichkeit nicht unterdrücken kann. Neben ihm sieht man die junge Frau im glänzend schwarzen Har

mit dem lautlosen Gang, den einsachen Bewegungen, warm und doch zurückhaltend und leis melancholisch gestimmt. Als sie auf der Terrasse stehn, und die unentwickelte Dürstigkeit des jungen langmähnigen Ehegatten dem Hohn eines vorüberslauirenden und flirtenden Leutnants preis gegeben ist, als es beinah darüber zum Handgemenge ge kommen wäre, mag ein banger Plick über den Eldstrom nach jener Waldeshöhe hingewandert sein, wo dieser jungen Frau im alten Hohenhaus die Wädchenzeit vergangen war.

Richt hier ward dem jungen Bar das Heim bestellt. Das Ziel ist Berlin, wo sie zunächst eine behagliche Stadt wohnung aufnimmt. Der junge Gatte jedoch frankelt und fann die Luft in den "Steingrabern der Großstadt" nicht lang vertragen. Als es Sommer wird, gehn sie mit dem Geschwisterpare Carl und Martha und mit Freund Hugo Ernst Schmidt nach Mügen, wo Gerhart die Oftsee und die pommerische Ruste fürs Leben lieb ge winnt. Er lauicht dem Bolfe dort seine Zagen und Märchen ab und dichtet einige in balladessen Formen 68. A. Bürger ist Borbild. Rach seiner Manier besingt er envas holprig "Die Jungfrau am Waschstein", "Die schwarze Frau in der Stubbenkammer" und "Den Teufelsbamm im Raugarber Gee". Die Darftellung, Die ihren Stoff aus 3. D. H. Temmes Bollsfagen von Pommern und Rügen schöpfte, verrät hier noch Den Anfänger. Weit formvollendeter, anschauficher, poetischer er gablt er, mehr in der Art des getreuen Eckart und des Hochzeitliedes von Goethe, ein reigendes Budminer Märlein von "Den sieben Mäusen", die einst ebenso viele fleine

Mädchen waren und durch einen übereilten Zornesfluch ihrer eignen Mutter so arg verwandelt wurden. Nun kommen sie um Mitternacht aus des Teiches Grund hervor und tanzen und singen gar kläglich: "Wir wollen sein erlöset sein, wir Mäuslein und wir Maide".

Nach diesem sagen- und sangesreichen flitterfrohen Sommer auf Rügen lenkte der Herbst 1885 das junge Chepar doch wieder gen Berlin. Man will die Weltstadt meiden, aber nicht missen. Man folgt dem Zug in die Vororte, der gerade damals unter den Berlinern lebhaft ward. Man mietet sich eine hübsche, helle kleine Gartenwohnung beim Rentier Lassen in Erkner. Dieser östliche Vorort, von Berlin in einer Bahnftunde erreichbar, an See und Riefernwald belegen, ist das echte märkischmelancholische Idyll. Vier Jahre lang haben Gerhart und Marie Hauptmann diesen Ort als ihren Stammsit betrachtet. In Erkner wurden ihre drei Knaben geboren:-1886 im Februar Ivo, nach Berthold Auerbachs Dorfgeschichte "Ivo der Hajerle" also benamset; 1887 Eckart und 1889, da auch sonst Freud' und Fülle über den jungen Bater kam, Rlaus, ber Jüngste. Der sand- und mückenreiche Ort bot allerdings nur einen schwächlichen Ersat für das immerdar aufgegebene Hohenhaus in den Löffnitzer Weinbergen. Thienemanns Erben hatten den alten Bischofssitz mit seinem großen terrassensigen Park verkauft. Der zu späten Reuc drüber gibt Gerhart in jenem Romanfragment einen leidenschaftlichen Ausdruck:

Ja freilich, das Paradies war hin. Aus dem Paradies waren sie vertrieben. Das Paradies war verschleubert worden.

Das Baradies ihrer schönen, schönen Brautjahre. Man hatte es verkauft und unter viele Geschwister die Beute verteilt, jedoch es war Blutgeld.

Der Anteil der Beute, der auf Frau Marie fiel, ging balb barnach burch ben Bankrott bes Depothüters auf Heller und Pfennig verloren. Als hätten höhre Mächte für den Frevel Sühne gefordert. So war den drei Hauptmannparen ihr Liebeshain sputhaft entschwunden. Alber als fei burch diefe Silhne die Worfehung schon wieder begütigt worden, fügte es ein wundersamer Bufall, daß ihnen allsogleich genau dieselbe Summe, die fie verloren hatten, aus der hinterlassenschaft einer alten Berwandten wieder zufloß. Gerhart blieb nach wie vor in der günstigen Lage, mit Frau und Kindern bescheiden, aber standesgemäß leben zu können, ohne litterarische Frohndienste annehmen zu muffen. Dem Litteratenproletariate seiner Bekanntschaft galt er als Leihanstalt. Soviel er vor Frau und Rindern verantworten konnte, gab er, ohne immer Dank bavon zu ernten. Gin bofer Babler streute, emport über wohlberechtigte Mahnungen, sogar die alberne Lüge umber, Gerhart Hauptmann leihe Gelb auf Wucherzinsen aus. Erfahrungen solcher Art fanden, ebenso wie andre tragifomische Erfnererlebnisse und Erfnergestalten, später im "Biberpelz" ihren humoristischen Riederschlag.

Die vier Erknerjahre setzen den jungen Dichter in langsame und alkmähliche Beziehungen zur litterarischen Jugend. Da er solche Anknüpfungen nie gesucht hat, da es ihm auch nie in den Sinn kam, sich unter den anserkannten Schriftstellern eine Art väterlichen Freundes zu

erwerben, sich, wie andre es taten, etwa durch Spielhagen oder Hopfen fördern zu lassen, so blieb er in den ersten Jahren allein auf den Berkehr mit seinem Breslauer Schulfreund Hugo Ernst Schmidt und mit seinem Jenaer Universitätsgenossen Ferdinand Simon, dem spätern Schwiegersohn August Bebels, angewiesen.

Wieder stand er im vertrauten Umgang zwischen einer Künstlernatur und einem Weltverbefferer. Simon interessierte sich damals besonders für die Frauenbewegung, wie sie durch Ibsens Nora angebahnt war. Mit diesen Freunden besuchte Gerhart auch wol die öffentlichen Abendvorlesungen du Bois = Reymonds, Treitschkes und anderer akademischer Redner und ließ mit psychologischer Begierde den Eindruck einer starken, selbständigen Personlichkeit auch hier auf sich wirken. Aber mit den Freunden stand er innerlich in einer gereizten Kampfstimmung gegen alles Zünftige, Akademische, Methodische und Systematische. Er ist wol mehr mit den Andern mitgebummelt, als daß er sich in der großen Weltstadt aus eigner Beflissenheit akademische Bildungsquellen erschlossen hätte.

Ich singe frei, und schein ich auch nicht zünftig, Was kummerts mich und meine freie Brust? Mag man verkennen mich so jetzt als künftig, Ich singe ja, des Zieles mir bewust. Will man mir aber meinen Gott erschlagen, Dann führe man auch Götter in den Streit! Wer alles singt, der kann auch alles wagen, Der ist zum Tode für sein Lied bereit.

Daß er freilich die Schäben eines ungeordneten

Erziehungsganges schmerzlich tief zu empfinden begann, hat er damals auch seiner Muse gebeichtet:

Mit Weinen und mit Fluchen eilt der Knabe Zu retten, zu erseizen, zu erringen; Ein Blinder so mit vorgehaltnem Stabe Denkt er den Weg zum Wissen zu erzwingen. Bon jedem Baume krächzt des Spottes Rabe Und freist um ihn mit nimmer müden Schwingen. Und keuchend sinkt der matte Knabe nieder, Und alte Ohnmacht überfällt ihn wieder.

Er vertiefte sich in religionsgeschichtliche Studien, kas wissenschaftliche Werke von F. Max Müller und andern Gelehrten und trug sich mit dem Gedanken, ein Leben Jesu zu schreiben.

Mit der Zeit ward es lebhafter in der gemütlichen Billa von Erkner. Der Hausherr, welcher armen jungen Autoren damals wie ein gefättigter Bourgeois vorgekommen sein mag, führte nicht nur gute Küche, sondern man fand bei ihm auch geistige Kost. Eine Weile verkehrte er mit Max Kretzer, dem ersten modernen Berliner Naturalisten, und mit Abalbert v. Hanstein, dem Kainsdichter. Mit Hanstein mag der damalige "Promethide", mit Kreper der spätere "consequente Realist" umgegangen sein, obwol Herr v. Hanstein es war, der ihm gerade für sein Sonnenaufgangsdrama den Verleger besorgte. Gine größere Zahl junger neuerungsluftiger zukunftstolzer Litteraten und Studenten hatte sich im Frühjahr 1886 unter bem Vorsit Leo Bergs zu einem Vereine zusammengetan, den sie bezeichnend für ihre Tendenzen und für ihre theoretische Entschlossenheit "Durch" nannten.

Im ersten Winter, den dieser "Durch" erlebte (er erlebte nicht viele Winter) war Gerhart Hauptmann öfters mit dabei, und im Frühjahr 1887 wurde das erste Stiftungs= fest bei ihm in Erkner gefeiert. Tropdem blieb seine Verbindung mit den meisten dieser Vereinsbrüder ziemlich lose. Dauerhafter und vertrauter gestaltete sich die Freundschaft mit zwei uneigemützigen, hohen menschlichen Idealen zugewandten Socialisten, die zunächst den philosophischen, naturwissenschaftlichen und politischen Interessen des jüngern Kameraden entgegenkamen und dann zu ben Ersten gehörten, welche in ihm freudig und neidlos das überragende dichterische Talent erkannten. Es waren Bruno Wille und Wilhelm Bölsche, die den Sommer 1887 in Fangschleuse bei Erkner zubrachten. Mit ihnen, mit Schmidt und Simon kamen auch die großen, neuen litterarischen Anreger des Auslands, Tolstoi, Zola, Ihen aufs Tapet der häufigen scharfen Wortgefechte, an denen Bruder Carl, so oft er sich in Berlin oder Erkner aufhielt, durch Widerspruch fördernd, durch Kampf klärend am entscheidendsten beteiligt war.

Wanderlustig und etwas unstät, wie er von jeher gewesen ist, hielt auch Gerhart es in diesen vier Jahren nie lang bei den märkischen Kiesern aus. So ging er für den Sommer 1888 auf Monate nach Zürich, wo sich Carl an den Psychiater Forel und besonders an den Philosophen Richard Avenarius angeschlossen hatte. An diesen Studien, aus denen später Carl Hauptmanns großes Werk über die Wetaphysik in der modernen Physiologie als erster Beitrag zu einer dynamischen Theorie der

Lebewesen hervorging, nahm auch Gerhart lebendigen Anteil, soweit seine wissenschaftliche Borbildung es zuließ. Er holte sich aus diesen biologischen Untersuchungen für die künftlerische Erfassung der menschlichen Natur das Seinige heraus. Die alten Freunde Plock und Simon hielten mit, und es mochte scheinen, als würde nun der zwischen zwei Künsten Hin= und Hergeworfne im wissen= schaftlichen Fahrwasser verschwinden. Aber gerade in Bürich fing er wieder zu dichten an und las bei Avenarius Capitel aus einem autobiographischen Romane vor. Bald treunte er sich wieder von den Zürchern und fuhr zur Herbstzeit bis nach Frankfurt am Main auf dem Rade, wo ihm in wechselnden Bilbern Länder und Leute wieder nahe kamen. Als er in Erkner eintraf, hatte "die Frau mit Kranz und Leier" obgesiegt.

## Totgesagte Poesie.

In Rom hatte den werdenden Dichter die große Bergangenheit der Stadt beschäftigt. Er vertiefte sich in Kankes Geschichte der Päpste und besaßte sich auch mit der klassischen Zeit. Es entstand in G. A. Bürgers Balladenton ein Gedicht auf "den Tod des Gracchus", das schon vom socialen Witleid für die Mühseligen und Beladenen erfüllt ist, aber auch das tragische Ende des revolutionären Bolksbeglückers bringt, den sein feiges Volk im Stiche läßt.

Auch Abolf Stahrs Rettung des Tiberius, die damals noch der Nede wert schien, fiel ihm in die Hand. Ein verkamter, zu Unrecht dem Haß und Abscheu der Menge ausgesetzter Held war der rechte Gegenstand für das rege und reiche Mitgefühl des jungen Weltbeglückers. Er schried baher ein dramatisches Gedicht, "Das Erbe des Tiberius". Es wurde von Hohenhaus am 25. October 1884 an Abolf L'Arronge nach Berlin geschickt, damit er es im Deutschen Theater aufführe. L'Arronge und sein dramaturgischer Beistand Woriz Ehrlich, der gedacht haben wird: "Schon wieder ein Tiberius", dankten recht höslich.

Tropbem machte der junge Poet Anfang 1885 noch einen zweiten Versuch, die Bühne schon jetzt erobern. Er sandte die Handschrift 311 Otto Devrient. Un biesen gebildeten und benkenden hatte Gerhart aus seiner Zenger Studien Minitler zeit die angenehmsten Erinnerungen. Devrient hatte in der Aula des Jenaer Gymnasiums einige Vor lesungen fiber die Weschichte des Pramas gehalten, wobei er wol im Wesentlichen seine Recitationsfunst leuchten ließ. Unter den eifrigsten Ruhörern befanden sich die Brüder Hauptmann. Sie bewunderten die Art des Bor trags und die Weschicklichfeit, mit der in bewegten Scenen die mannigfaltigsten Stimmen charafteristisch auseinander gehalten wurden. Den stärksten Eindruck machte auf sie die Borlefung "der Frösche" des Aristophanes, die noch in Rickelmanns populär gewordnen Raturlanten nach wirkt. Auf diese etwas einseitige Beziehung hin wandte sich Gerhart Hauptmann mit seinem armen Tiberius an den Luthermann, der damals gerade die Direction des (Broßherzoglichen Hoftheaters in Oldenburg angenommen Dieser verlegte das Heft. Trots Stahr hatte. Hauptmann schien Tiberins rettungslos verloren zu sein. Nach Jahr und Tag aber kam er im Gewahrsam bes Oldenburger Directors boch wieder jum Borfchein. Unter mancherlei Belobigung lehnte Devrient die Auf führung ab, da in Ausbruck und Inhalt zweiel vorginge, was für ein Hoftheater nicht tauge. Seitbem ist Tiberins wirklich verschwunden. Devrient mag sich des Stückes fanm mehr entsonnen haben, als drei Jahre später,

während seiner kurzen trübseligen Episode in der Direction des Berliner Hofschauspiels, nun wirklich ein Drama seines einstigen Ruhörers aufs Theater kam. Unter denen, die damals in Berlin am sittlichsten entrüstet waren, gehörte Director Devrient zu den allersittlichst Wenn einer seiner Hofschauspieler (einige Entrüsteten. wollten's und Karl Werder wirkte dafür) nach jener Aufführung des Hauptmannschen Erstlings die "Freie Bühne" betreten hätte, so würde dies der Verfasser des Haus- und Familienshakespeare als eine Schmach für das königliche Institut angesehn haben. Devrient ist gewis in sein viel zu frühes Grab gegangen, ohne zu ahnen, eine wie dankbare Erinnerung der verschmähte Somen= aufgangsdichter an ihn und seine Vortragskunst bewahrt hat. Am Quorax und Breckecker des wackern Nickelmann hätte der Arme, im Gedanken an seine aristophanischert Frösche, doch wol auch Freude gehabt.

Und wenn er das Epos gelesen hätte, mit dem Gerhart Hauptmann zum ersten Wal vor die Deffentlichkeit treten wollte, so hätte er in Stoff und Form auch noch keine Abweichung vom poetischen Brauch bemerkt, obgleich von diesem "Promethidenlos" der damalige "Revolutionär der Litteratur", der groteske Karl Bleibtreu, verkindigte, daß es "an Größe der Conception, Abel und Schwung der Sprache das verkrüppelte Knieholz der üblichen Poetasterei titanenhaft überrage". Der Dichter selbst dachte bald von dieser Byron-Imitation nicht so günstig. Er zog das Epos, kaum daß es (durch W. Ißleib, Berlin) im Sommer 1885 in den Buchhandel gekommen war,

wieder zurück und ließ den gewis noch sehr reichlichen Borrat von Gremplaren einstampfen.

Rach dieser vernichtenden Kritik des Dichters selbst steht uns kein Recht mehr zu, metrische, prosodische und sonstige sprachliche Mängel der Erstgeburt ihm tadelnd Wenn er damals noch "theiß beschwingte vorzuhalten. Bfeile vom Wehmutsbogen zitternd abschnellt", wenn er "Luft und Waffer sich die Bande reichen" läßt, wenn er Kühe "wandeln gehn" sieht, wenn er in eine gehobenste Stimmung des Reims wegen die banale Flosfel ein schiebt: "Das Blatt hat sich gewendet", wenn er "einem Gott ins Auge Begeisterungsfunken legen" läßt, wenn ihm die widerspruchsvolle Mahnung unterläuft: "Lag ihn ruhig fämpfen", wenn er "fühnsten" auf "Künsten" reimt, wenn ein "beten", die Form "durchgefneten", ein "schlürst" und "wirft" die Form "er bedürft" Reims halber erzwingt, wenn er auf "Gemüte" und "glühte" plotlich "wiegte" reimt, wenn er den Ramen "Dinomaos" fünffilbig scandirt, wenn eine andre Scansion die Form "Uhre" statt "Uhr" zur Pflicht macht, wenn einer Ottoverime ge legentlich die achte Reile fehlt, wenn endlich ichon der Titel der Dichtung gegen die griechische Formenlehre ver stößt, so hat er diese und andre fleine schadhafte Einzel heiten mit dem Gangen beseitigt und durch Berse späterer Jahre reich gefühnt.

Wie aber im "Promethidentos" diese Mängel beim Einzelnen lagen, so lagen auch die verheißungsvollen Schönheiten des Gedichts beim Einzelnen. Das Gauze war loder, verschwimmend, formtos. Der Faden tieß sich

leicht greifen, aber schwer festhalten. Es fehlte ein klarer Grundgedanke.

Den magern Stoff für seine Ausgestaltung bot dem Dichter jene Seereise nach Italien. Im Meere spiegelt sich seine eigne Stimmung:

> Die Wellen sprechen: Einsam sind wir Alle. So viel wir sind, wir alle sind allein. Du aber lerne aus dem regen Schwalle Die Kunst, mit Well und Winden einsam sein.

Er legt sich selbst die durchsichtige Maske eines knabenhaften Jünglings vor, den er Selin nennt. tauscht man die beiden Silben dieses Märchennamens, so eraibt sich das Wort Insel. Bewust oder unbewust geheimniste der Dichter in diesen Namen das Isolirte seines innern Wesens und Lebens hinein, jene seelische Einsamkeit, die ihn den "Flug ins weite MI" nehmen und auch hier allein sein ließ. Was diesen Selin vom Lande fort über die Meere treibt, waren des Dichters eigne Schmerzen. Was Selin an Bord und in den südlichen Küstenstädten erlebte, sind bes Dichters eigne Reiseerinnerungen. Aber die äußern Erlebnisse sind dürftig. Noch nirgend geht der Dichter ins realistische Detail. Viel breiter und beredter entladen sich einzelne seelische Vorgänge des Reisenden. lagert versteckt und doch verräterisch so viel Bekenntnis und Selbsterkenntnis, daß für den zukünftigen Biographen Gerhart Hauptmanns sein verstoffnes "Promethidenlos" von hoher Bedeutung sein wird. Auch ich werde, wie schon vorher so auch weiter, einzelne dieser getragnen



PARTHAMES HÔTEL Z'UR ER ONE IN SALZBRON.



feierlichen Achtzeiler als psychologisch-viographisches Beweismaterial heranzuziehn haben.

Der Einfluß des Childe Harold von Byron ist nicht nur in den Versmaßen, sondern auch im ganzen Stil und sogar in Stimmung und Inhalt fühlbar. (Banz con ventionell nach guter alter Epikerweise ruft auch er die Musse an und den Zaubergeist des Traumes. Auch in der Wahl seiner Gleichnisse (Baumwuchs und Quellwasser müssen oft herhalten) ist er nur selten ersinderisch. Die Allegweie muß dazu dienen, unklare Vorstellungen nicht klarer zu machen. Dichterisch stark aber ist die Begegnung des Iünglings mit einem jener Wesen, die am gütigsten dann sind, wenn sie selber vor dem Umgang mit sich warnen:

Berschleubre nicht bein Mitleib in bem Pfuhle, Richt zu ben Menschen rechnet man bie Buhle.

Hantvers und nähert sich dem dramatischen Dialog:

"Ich bin nicht tot." "Richt tot?" beginnt Selin, "Beim Himmel, beine Hände frampfen sich Im bumpfen Schmerze, Weib. — D sag, o sag, Wie rett ich bich, wie trag ich bich empor, Burück, wo Menschen sind?" "Ich weiß es nicht," Gibt sie zurück, "ich weiß nur, daß ich lebe". "In diesem Grabe leben? Jammervoll, D jammervoll! — Ich leite dich empor, Du suchst dein Brod mit beiner Hände Fleiß, Du lebst, du freust am Licht der Sonne dich, Bergist den Pfuhl, in den du dich verlorst,

D komm, o komm!" — "Das Grab ist tief, o Herr", Gibt fie zurud, "mich schmerzt bie Stirne. Geht,-Ich bitt euch, geht zu jener, fie ift tot". "Beim Leben, Beib! ich will bich nicht verlaffen. Ich fasse dich, ich kann dein Leid verstehn. Wenns Lindrung dir verschafft, daß meine Bruft All beine Tränen fassen will und alle Bewahren wie Juwelen, — wenn es ist, "Dann weine, weine!" — "Herr, ich kann nicht weinen." "Du kannft nicht weinen? Auch nicht weinen, Wenn ich bich umfaffe, an ben Bufen brude. In mahrer, ganzer Liebe, heil'ger Liebe, Auch bann nicht Mäbchen?" — "Nein, auch bann nicht, Berr. Sie haben mich zu oft wie bu umarmt -Mich ekelts!" — Tief erschauernd läßt Selin Die Arme finken und erfaßt gerührt Und weich und zaghaft ihre Hand und spricht: "Haft Eltern du gekannt? Was brachte bich In solch' unsel'ge Lage?" — "Ja, auch ich. Ich hatte Eltern. Doch ich möchte nicht An meine Eltern benken; meine Stirne Schmerzt wie mein Herz, ich darf nicht benken - D!" "Es gibt noch Menschen," spricht Selin, "nicht alle Sind jenen gleich, es gibt noch Männer -"! "Männer ?"

Erwibert fie, "Männer sind Strafen Gottes"! "Nicht diese Männer, andre Männer, Mädchen, Die fühlen können, die ein edles Herz, Ein großes Herz besitzen, andre gibt es Als jene Schergen, die euch unterjochen, Es gibt noch andre, die man lieben muß, Die eures Wesens Wert zu schätzen wissen, Die es bewundern und verehren, Weib! Und wenn du nie im Leben einen sahft,

Co fieh auf mich, und achte mein Wefchlecht In mir!" - "Du bist in Wahrheit munderbar, Und ich vergaß, daß du ein Mann bift, Herr. Willft bu ben Dant?" "Welch einen Dant, o Mäbchen?" "Den, ben fie alle wollen, nimm ihn hin Und laß mich fclummern." Sprachlos fteht Gelin Bor all bem Elend, feine Lippen beben, Er ftammelt wirre Worte: "Richt für mich Sat biefe Wabe Wert. Dlein Lohn, o Weib, Aft eine Trane! Weib, nur eine Trane"! Und ihre Sand mit Ruffen wild bededend, Blickt er sie an. Da zuckt es sonnia bell Wie letter Schimmer langft versunfnen Lichtes In Diefen trodnen Mugen; beimwärts ichien Ihr Geift gezogen in verftoff'ne Beit, Wo fie noch reich war, wo fie geben konnte Die Külle ihres Wefens, wo man noch Bu fchaten fdien, mas fie befag. Geitbem Man sie gerstörte, ihren eblen Leib Herunwarf wie o weltverfluchtes Tun! -Wie einen Broden Mas, bran jeber Sund Kann freffen, feit ber Beit jum erften Dal Sat fie von Blud geträumt. Doch fcwand ber Blit, Wie er gekommen und fie weinte nicht.

Hast scheint es, als habe sich hier das Ueberbleibsel einer Scene senes gescheiterten Tiberiusdramas in den epischen Sang hereingeslüchtet. Und man wird wieder an Tiberius denken dürsen, wenn im "Promethidenlos" (auch) der römische Kaiser mag für Hauptmanns Aussassung ein Prometheide gewesen sein) im geistigen Hindlich auf Rom eine Bision empordämmert:

"Wer bist bu?" Und er spricht: "Ich bin ein Greiser, Ein Armer und ein Reicher, bin ein Kaiser! Geh weiter, Knabe, laß mein düstres Walten Richt beine Wege stören. Meine Augen, Sie wollen nicht für Ruh und Schlummer taugen, Und meine Rechte muß die Geißel halten. Geh nur hinab, dort sitzen sie beim Mahle, Ein neu Geschlecht, geh nur hinab zu Thale!"

Ihm folgt Selin, vom Schrecken jäh durchdrungen, Doch wo der Weg sich wendet, steht er still. Da kommts von oben wie mit Donnerzungen Und bannt ihn fest, sowie er gehen will. Und was er hört, das macht das Herz ihm zittern, Macht ihm erstarren mählich Glied um Glied, — Bald zephyrgleich, bald stürmend in Gewittern Hört er das eine traurig dumpse Lied:

"Mich schmerzt mein Haupt, mich schmerzen die Gebeine, Ich schleppe mich durch Wind und Wind und Sturm, Ich schleppe mich bei Sonn= und Mondenscheine, Flieg wie der Abler, frieche wie der Burm. Ich möchte sigen, doch die Dornen stechen, Ich möchte liegen, doch das wilde Hirn Reißt mich empor, wenn auch die Glieder brechen. Mich schmerzt mein Haupt, mir brennt, mir brennt die Stirn.

Ich wollte helfen und ich ward geschlagen, Ich wollte fliehen und ich ward erfaßt, Und auf den Tron, den gleißenden, getragen, Bei meinen Festen war der Fluch zu Gast. Mein Blick war sinster und mein Gang gewaltig, In starrer Hülle lag mein großer Geist, Doch an der Hülle nagte manigsaltig Die esse Made, die Verleumdung heißt. Um meine Stirne flogen Wolkenschleier, Ich schlug hinein, sie blieben bumpf und schwer, Nur hin und wieder kam ein trüber Geier Mit schwerem Flug durch das Gewölf daher. Ich ward verraten, und ich ward verachtet, Sie stießen in die Brust mir Stoß auf Stoß, Ich ward verhärtet und ich ward umnachtet, Und mein Vernichter ließ mich nimmer los.

D Weib, o Weib! - Ich hab ein Weib genossen, Wenn je ein Weib den mahren Mann beglückt, An meiner Feinde Brust ward sie gestoßen, In sader Wollust matten Arm gedrückt.

D Weib, o Weib! - Mich schmerzen die Gebeine, Ich schleppe mich durch Wind und Vind und Sturm, Ich schleppe mich dei Sonn- und Mondenscheine, Flieg wie der Abler, krieche wie der Wurm.

Bezahlt, bezahlt! Das ist mein eint'ges Deuten. Bezahlt, bezahlt! Das ist mein einz'ges Gluck. Die ganze Welt mit meinem Jammer tränsen Schafft mir – nicht einen stillen Augenblick. Ich möchte sitzen, doch die Dornen stechen, Ich möchte liegen, doch das wilde Hirn Reißt mich empor, wenn auch die Glieder brechen. Wir schmerzt mein Haupt, mir brennt, mir brennt die Stin

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Und da erscheint er auf dem schroffen Backen, Der überhängt ins weite, lichte Tal, Zerzauste Locken stattern um den Racken, Und seine Rechte hält gezückt den Stahl. Er ruft herad: "Ich grüß euch, ihr (Vefellen Der neuen Welt, in meinem Sarkophage. Roch starb ich nicht — und meines (Frames Quellen, Sie quillen weiter, dis zum jüngsten Tage. Dann aber wird ber Erbe Busen klaffen, Und mein zertretnes Leid in tausend Bächen — Ein Strom von Helmen, Harnischen und Waffen, — Durch alle Spalten, alle Poren brechen. Schlaft tief im Tal, spielt unter fadem Lächeln Mit andrer Leid! Ich aber werde wachen Und irren, — wenn euch Düfte rings umfächeln, Die Bälge ziehen und die Flammen fachen!"

Was hier der "heimliche Kaifer" spricht, ist der dunkle, in jedem Sinn dunkle Grundtext dieser ganzen Zugendseelendichtung, durch die sich aber doch erkenndar im Seelenleben des jungen Dichters eine große entscheidende Wandlung vollzieht: die Wandlung vom Mitleid mit sich selbst zu einem Mitleid mit der Menschheit, vom egoistischen zum altruistischen Weh, vom Seelenschmerz zum Weltweh:

So sah Selin ber fremben Kleiber Fețen, Den fremben Jammer und bas frembe Leib Und lernte eigenes geringer schätzen Und trug getrost sein unvollsommnes Kleid. Er suchte stets den Dünkel zu verletzen, Wo er sich ungebührend machte breit, Und stand für immer bei den Unterdrückten, Ob auch des Hasses Schwerter ihn umzückten.

Er war erwacht von freischenben Signalen, Bon bannen flog ber Jugend kindlich Heer, Oft sah er Blut in weingefüllten Schalen Und keine Lust genoß er sinnloß mehr. Er bachte stets an der Geschwister Qualen, Goß Balsamtropfen in ein Wundenmeer Und klopste oft an festverschloßne Pforten Des Mitleids mit bewegten, inn'gen Worten. Malaga, Barcelona, Neapel, die Trümmer des alten Kom haben entscheidend gewirkt. Nun sindet der kummervoll Wandernde, der bisher blos von sich selbst Gequälte, schon den Borsaß, zu kämpsen, zu helsen, zu retten, zu befreien. Und seine Wasse sei das Lied:

Du lerntest lieben und du lerntest hassen, Jetzt lerne, Jüngling, beine Laute fassen.
Eine dichterische Mission geht ihm auf: Kannst Du entsagen, Jüngling? Singe, dichte: Das ist der Mut, den wir anjetzt bedürfen. Die Dichter sind die Tränen der Geschichte, Die heiße Zeiten mit Begierde schlürfen.

Aber es verging einige Zeit, bevor der Dichter selbst wieder Lust bekam, der eignen Mahnung zu folgen. Im Juli 1888 schickte er von Zürich aus eine kleine humoristische Stizze an Julius Stettenheim und bot sie diesem für seine Monatsschrift "Das humoristische Deutschland" an. Diese Novellette, die den seltsamen Titel führte: "So lange Gott nimmt, nehm ich auch" hat Stettenheim dem undekannten Dichter nach Zürich zurückgeschickt. Seitdem ist sie verschwunden.

In demselben Jahr ließ Hauptmann eine kleine Sammlung von Gedichten herstellen, die er "Das bunte Buch" benannte, und die in einem als Verlagsort fast unwahrscheinlichen Städtchen des Odenwalds ans Licht treten sollte. Als der Schriftsat eben beendigt, aber das Druckpapier noch nicht angeschafft war, geriet der Verleger in Concurs, und der Dichter erhielt von ihm nur eine lose Zusammenheftung der Revisionsbogen auf ganz

schlechtem Papier. Ueber diesen Mishelligkeiten verlor er Lust Werkchen und am fleinen lieñ Schriftsat ungenutt wieder außeinander nehmen in ganz wenigen behutsamen Freundeshänden werden die vergilbenden Blättter dieses "Bunten Buchs" geheimnis= Nog aufbewahrt. Manches allzu weichlich. tränenselig geratne Gedicht verdiente sein Schickal, vom eignen Autor totgedrückt zu werden. Andres mirb wieder aufleben urd dann leben bleiben. Einzelne Balladen haben fürzlich durch eine congeniale Recitation im Saale tiefe Wirkung geübt. Kleine Lyrika draus hat ein junger Componist, Robert Rahn aus Mannheim, sehr schön in Musik gesetzt, und Amalie Joachim hat diese Lieder gern in ihr Concertprogramm Auch in der Dichtung schon schwingert aufgenommen. diese sanften Verse wie Geigenaccorde. Eindrücke der äußern Natur finden in kurzen, knappen, oft mur ge= stammelten, oft nur hingehauchten Lauten einen Widerhall im Gemüte des Dichters, der still seufzend beim Blätterfall durch die Herbstnacht wandelt oder im Dämmerlicht des Köhrenwalds vor einem Jünglingsgrabe weilt. Dichter vertieft sich in die Stimmungen der Selbstmörder. deren Geisterchor aus dem Grunewald gegen die nahe Riesenstadt, ihre Verderberin, flucht. Nacht, Nebel, Herbst= wind, ein Schmetterling im Schnee, eine singende Lerche im Mondenschein, schwache Hoffnungen auf Licht und Lenz, das "alles will zusammenstimmen in einen einzigen Sterbe= laut". In diese absterbenden Natureindrücke drängt sich manchmal ziemlich überflüssig eine ganz unvermittelte litterarische Reminiscenz. Sin kleines Lied, in welchem schon das Motiv der "Versunkenen Glocke" anschlägt, fängt mit einem Heinevers an:

Ich weiß nicht, was foll es bedeuten, Daß meine Träne rinnt Zuweilen, wenn ferne das Läuten Der Glode, der Glode beginnt.

Ein Mondlied schließt goethisch:

Meine Seele, schlummerleer, Wandelt burch die Nacht.

Das müde, sanste Träumen wird visionärer, auf geregter, wilder, wenn der Dichter aus Haideland und Föhrenwald aus Weer kommt, das in Gewittern steht.

> Düstre Wolken steigen, Erb und himmel schweigen, Dumpf erdröhnt bas Meer; Schwüle Lüste bruden, Und die Blumen niden, Denn ihr Haupt ist schwer.

> Aber du, o Sänger, Wird dir bang und banger, Auf mit beinem Sang! Buden rote Tener, Stimme beine Leier Nach dem Donnerflang!

Man deuft an jenes rote (Vötterbildwerf aus dem Breslauer Atelier, wenn man liest:

Immer schneller und schneller Jagen die Rosse der Alut; Immer heller und heller Bricht aus den Wolfen die Glut. Und man denkt zurück ans "Promethidenlos", wennt man weiter liest:

Die alte Esche orgelt wilb Und sträubt ihr Blattgesieder, Und um das dunkle Eiland brüllt Das Meer Titanenlieder.

Titanenlieber, die kein Spott Des Spötters kann bezwingen, Titanenlieber, die kein Gott Kann zum Berstummen bringen.

Selten nur wird die Natur durch einen Tierlaut belebt. Noch seltner schallt aus diesen Liedern neben des Dichters eignem Seelenton eine Menschenstimme. Beim leisen Sang des nordischen Fischerkinds, beim kühlen bleichen Bernstein in ihren blonden Locken verliert der Jüngling die Korallenketten, die einst aus dunklen Südsstandslocken ihm entgegenglühten. Ein ander Mal beklagt er noch in recht eckigen Bersen Annas "tauschönes Bild", das ihm nur ein Bild geblieben ist. Flotter, wilder, heißer, malerischer sind die kurzen Keinmare, darin sich beim Hochzeitmahl ein Zigeuner der Braut des ungeliebten Mannes ins Herz fiedelt:

Auf leuchtet sein Auge, Als sei es im Dunkel, Und sengt mit Gesunkel Den Busen der Braut. Aber auch die große Frage aller Fragen: Rie noch sah ich unsre Gottheit,

Nie noch sah ich untre Gottgett, Die uns schützt und die uns führet, Sage mir, wie denk ich jenen Gott mir? Zeige mir den Gott! heischt wie überall so auch hier Antwort. "Hoch im Bergland von Arkadien" richtet sie der Frager an einen alten Priester des pelasgischen Zeus. Und die Antwort lautet:

Sichst bu nicht, nun benn, so schweige! Web ins Tal und schweige, Jungling.

Im Tale aber bilden sich die Menschen nach ihren eignen winzigen Borstellungen ihre eignen winzigen Götterchen:

Und bald trug ein jeder forglich In der hohlen Hand fein Göttlein, In der hohlen Hand nach Hause.

Hoch im Bergland von Arkadien aber geht der pelasgische Zeus und "fürchtet die neuen Götter nicht und zürnt nicht den Menschen". Nur sein alter Priester hört ihn. Keiner sieht ihn.

Nachdem Gerhart Hauptmann sein "Buntes Buch" hatte vernichten lassen, beschäftigte ihn jener große Roman, den er 1888 in Zürich begonnen hatte. Wie Gottsried Kellers "Grüner Heinrich", wie Dickens' "David Coppersield" sollte dieser Roman das eigne Leben des Dichters abspiegeln. Berlin und Umgegend hatten Hauptmanns Kenntnis der Welt bereichert. In Zürich sah er das menschliche Leben wissenschaftlich durchforscht. So mocht er sich gerüstet sühlen, objektiver das Ich zu verstehn. Doch auch dieses Werk kam nicht zu Stande. Bieles daraus ist aber in den späteren Tramen verwertet worden. Dieser totgesagte Roman scheint die Urzelle gewesen zu sein, aus der nun des Dichters lebendige Poesse entstand.

## Sonnenaufgang.

Gegen Weihnachten 1888 ging Hauptmann mit seiner Familie nach Bergedorf, wo jetzt bei ihrem ältesten Sohn auch die Eltern lebten und ihn mit ihren Ersahrungen im Geschäft unterstützten. Hier brütete der Dichter wochenslang weiter über seinem autobiographischen Roman.

In den allerersten Frühlingswochen des Werdejahrs 1889 kam er dann allein zu Besuch nach Berlin, wohnte aber nicht draußen in Erkner, sondern in der Stadt bei scinem Freunde Schmidt. In Niederschönhausen lernte er den gleichaltrigen Dichter Arno Holz kennen. Holz las auf seiner kleinen, sehr rührend und anschaulich von ihm geschilderten "Bude" in Hauptmanns Gegenwart eine Reihe kleiner Skizen vor, die er gemeinschaftlich mit seinem etwas ältern Freund und Stubengenossen, Iohannes Schlaf aus Magdeburg, verfaßt hatte. Die wesentlichste dieser Skizen hieß "Bapa Hamlet" und sührte mit peinslichster Liebe zum kleinsten Detail in eine verwahrloste Komödiantenwirtschaft, die ohne jede Furcht vor den Widerwärtigkeiten der Armut, der Lüderlichseit, des

Schmuttes in vollkommner Naturtreue, ber Wirklichkeit aemäs, sehr talentvoll abgeklatscht war. Mehr noch als diese Stigen, in benen Papa Hamlet selbst mit seinen ewigen Citaten aus Samlet und seiner stereotypen Bose weit caricaturistischer und stillssirter gesaßt ist als etwa Daubets köstlicher Delobelle, mehr noch mögen auf Gerhart Hauptmann die eindringlichen Reden gewirft haben, in welchen Urno Holz seine Munsttheorie entwickelte, ber jener "Bapa Hamlet" als Paradigma bienen follte. Arno Holz, jung, energisch, im äußern Wesen frisch und erfrischend, Rastenburger Apotheferssohn, früh auf sich selbst und seine Arbeit gestellt, ein fühl calculirender, auf seine consequent herausgerechneten Berstandesergebnisse eigenköpfisch trobender Mittelostpreuße, hatte ein schönes Talent zur Brik jeitwärts von hergebrachten, bis zum Efel abgenutzten Mustern schon öfters bekundet. Er ist ein heller, findiger Roof, der einen gescheiten Gedanken fassen kann, aber die gefährliche, nahezu selbstmörderische Neigung hat, diesen Wedanken bis zur Superklugheit fortzutreiben und ihn schließlich im Aberwit, dem letten Ziel aller Einseitigkeit, verstocken zu lassen. Holz ging in seiner Bapa Samlet-Doctrin vom Naturalismus Zolas aus. Er tat damit an sich ein rühmenswertes Werk. Er überwand die so: genannte neue Schule, in beren laute Lärmtrompete am schrillsten der Größenwahn Rarl Bleibtreus blies. Er überwand diesen lächerlichen Pseudorealismus, der mit Bolas Naturanschauung nicht das Mindeste zu schaffen hatte und sehr bald an seiner eignen Aufgeblasenheit zerplatte. Arno Holz trat auf solidern Wegen dem Superäftethicismus und Supraclafficismus früherer Generationen entgegen. Seine und Schlafs treuen Copien des scharf beobachteten Kleinlebens waren nicht nur tüchtig, sondern auch eine zeitgeschichtliche Notwendigkeit, weil sie Dichttunst fester an den allgemeinen Geist des modernen Lebens banden. Ueberall hatte die rauhe Wirklichkeit stark in die Seelen der Menschheit eingegriffen. Bismarcks Realpolitik, die sociale Forderung des Proletariats, der inductive, detaillirende Grundzug moderner wissenschaftlicher Forschung, die Lehre von der Entwicklung aller Dinge, die gesteigerte Wertschätzung statistischen Materials, die großen Schöpf= ungen ausländischer Wirklichkeitsdichter und Seelenergründer — dies alles wirkte zusammen, um auch in der deutschen Litteratur die Notwendigkeit einer realistischern Darstellungs= Reiner war naiv und weise zur Geltung zu bringen. instinctiv überzeugter bavon als Gerhart Hauptmann, der nun das, was er innerlich bestimmt empfand, durch Arno Holzens schneidige Beredsamkeit in Form und Satzung gebracht sah. Arno Holz hatte es nicht mehr nötig, diesen neuen Kameraden zum Realismus zu bekehren. Er gab ihm aber die letzte entscheidende Anregung. Schon im "Promethidenlos", so wenig realistisch dieses Gedicht sein mag, deutet sich die radicale Wendung sehr sicher an. Wer seine Laute stimmt, den Jammer der wirklichen Welt mitleidweckend zu verkundigen, wird tief hinabsteigen müssen in menschliches Elend, oder er wird ein Phrasenheld sein. Der Dichter des "Promethidenloses" war schon damals zu jenem entschlossen. Schon die conventionell-allegorisch von ihm erfaßte Muse der Dichtkunst sprach zu ihm, ihr Tempel sei die Erde. Schon damals fand er das Wort: "So muß Natur der Kunst die Wege bahnen"; oder das andre Wort:

Und wollt ihr meines Gottes Namen kennen, So mögt ihr ihn den Gott der Wahrheit nennen. Mein Busen schwillt von himmlischen Geschenken. Ich kann nichts Andres sinnen mehr und benken, Als alle Welt an seine Brust zu hängen, Daß seine Arme heilend sie umschlängen.

Schon mahnt er mitten in diesen ideellen Vorstellungen sich selbst: "Laßt mich ins Spiel der Welt die Blick senken". Was aber hier die Blicke sahn, war trostlos:

Das Elend greift in jeden Menschenhausen Und faßt mit Kreischen Kind und Mann und Greis: Den treibts zum Hängen, jenen zum Ersausen, Den wirst es lachend in der Laster Kreis, Und wo es schritt, da liegen sie am Wege, Bon Ungezieser und von Schmutz beschwert, In einem dumpsig kotigen Webege, Das hie und da die schwarze Pest durchsährt.

Und in der Erkenntnis dieses Elends zweiselt er schon damals an der herkömmlichen Schönheitsbesugnis künstlerischer Darstellung:

Wes Augen hier sich zaghaft nicht verschließen, Ihr Recht bezweifelnd an dem Gottgenuß, Wenn hier die Tränen nicht vom Auge fließen, Wenn er empfängt der Schönheit holden (Bruß, Indes zu Küßen ihm in tausend Qualen Die Menschheit lallend sich und ächzend krünmt Und von den reichgefüllten Schönheitsschalen Richt eine Gabe sich herunterninmt;

Wes Busen hier, in eigennütz'gen Freuden Bergehend, nicht des Jammers Stimme hört, Wem hier ein mächt'ger breiter Strom der Leiden Nicht seines Freudenseces Spiegel stört — Der ist nicht wert, den Himmel zu empfangen, Dem sei vergällt der schmähliche Genuß, Dem hemmen tausend Seile, tausend Zangen Erbarmungslos den lustbegier'gen Fuß.

Nur im Traum sah er das Schöne.

Da wacht er auf. — Kauh frächzt bes Bettlers Bitte, Des Krüppels Beulen recken sich ihm dar, Die Straße gellt vom Stampsen vieler Tritte, Und eine schmutzige, verrohte Schar Wogt um Selinen, ihre Blicke münden Gleich düstern Schlünden dräuend auf sein Haupt Und dringen ein und lassen neu entzünden Die Flammen, die er lange tot geglaubt.

Schon damals rief er den Clenden verzweifelten Ents

So laßt in eurem Schmutz mich hocken, Laßt mich mit euch, mit euch im Elend fein!

Das "Promethibenlos" nimmt zum Schluß eine seltssame Wendung. Während sich bis dahin der Dichter mit seinem Helden ganz eins zu fühlen schien, stellt er sich plöglich außerhalb dieses "irren Knaben", dessen Sehnen war, was er ahnte "in hehrer Form, in heil'ger Melodie" zu singen. Der Dichter selbst aber denkt nun ganz anders als sein Held:

Du traust mir nicht? Dich lockt bas süße Tönen, Du glaubst, es sei auch in ber Menschenwelt Erlaubt zu fingen, und das Arbeitsfeld, Meinst du, kann milber Dichterfang verschönen. Es fliege leichter dann, meinst du, der Spaten, Die Sense blinke freudiger darein. Sei still! — Sie könne deines Lieds entraten, Es muß gepflügt, doch nicht gefungen sein.

Begleite mich burch öbe finstre Gassen Furchtbarer Nacht! — Hörst dus den Weg entlang, Dies Wimmern? — Sieh, dich will ein Grauen fassen: Dies wird, mein Kind, in unfrer Zeit Gefang.

Und noch einmal mahnt der realistische, entrüftungspessimistische Dichter seinen Helden:

Rehr um! Die Sohlen beiner Füße hefte An biefe Welt mit fieberhafter haft, Aus ihr entsteigen alle beine Kräfte.

Genug der Beweise, daß es für Gerhart Hauptmann schon 1885, als er von seiner Reise zurückgekehrt war, seststand, wohin ihn seine Dichtersendung sühren würde. Sehnsucht zog auch ihn zur Schönheit, aber der Weckruf der Zeit treibt ihn einem andern Ziel entgegen. Dies wird mit den Jahren immer deutlicher. Schon 1888 entstand ein Gedicht, das Gerhart Hauptmann seinem Sonnen-ausgangsdrama hätte voransehen sollen. Die Versechtigung erspart. Denn in ihnen spricht er aus, wie ers meinte, wie er seine Wission, "seinen Kamps" verstand:

Dir nur gehorch ich, reiner Trieb ber Seele! Des fei mein Zeuge, Geist bes Ibeales, Daß keine Rücksicht eitler Art mich bindet.

LilianidaV

Ich kann nicht fingen wie die Philomele. Ich bin ein Sänger jenes düstern Tales, Wo alles Edle beim Ergreifen schwindet;

Wo schwarzen Dunstes träge Massen rollen Und mit dem Lichte ohne Ende kämpsen, Wo Wolken nur den hellen Blitz gebären, Wo ein gigantisch ruheloses Wollen Sich stöhnend windet in gewalt'gen Krämpsen Und sich die Freuden von den Leiden nähren.

Du aber, Bolk der ruhelosen Bürger, Du armes Bolk, zu dem ich selbst mich zähle, Das sei mir ferne, daß ich deiner sluche! Durch deine Reihen gehen tausend Würger, Und daß ich dich, ein neuer Würger, quäle, Berhüt es Gott, den ich noch immer suche!

Ich barf es bir mit meiner Hand verbriefen, Daß, wenn ich zürne, zürn ich beinen Leiben, Das Gute wollend, dir zum ew'gen Heile. Ihr, die ihr weilt in Höhen und in Tiefen, Ich bin ihr selbst, ihr dürft mich nicht beneiben! Auf mich zuerst zielt jeder meiner Pseile.

Und so schörfte er sein Auge für das Nah' und Nächste. Schon 1887, bevor er Arno Holz kannte, zeitigte der Aufenthalt in Erkner eine kleine novellistische Studie, die in ihrem Realismus nicht so "consequent" ist, wie "Papa Hamlet" aber dichterisch als geschlossenes, rundes Werkchen weit höher steht. Es ist die zuerst in W. G. Conrads "Gesellschaft" abgedruckte Erzählung vom "Bahn-wärter Thiel". Ihr moderner Zug kündigt sich schon im Titel an. Unsre Zeit steht nach des deutschen Kaisers treffendem Wort "im Zeichen des Verkehrs". Bahnwärter

Thiel dient jenem Verkehrsbetriebe, von dem Goethe und die Romantiker noch nichts wusten, der inzwischen eine der größten Umwälzungen im Leben der Eusturmenschen herbeigeführt hat. Als die Eisenbahn auftam, ging ein Jammern durch das epigonenhaste Geschlecht der Spät romantik. Mit dem Posthorn schien die Poesie aus der Welt zu schwinden. Mit dem Pfiff der Locomotive schien sich der Welt die Prosa demächtigt zu haben. Schon Gottsried Reller lachte über solches kurzsichtige Haften am Uederlieserten, über diese Unkrast, den poetischen Reiz des Renen zu sinden. Gerhart Hauptmann, der schon als Kind in einem dichten Eisenbahnnetz auswuchs, gehört bereits zu denen, die auch aus dem neuen Versehrsmittel Boesie und realistische Symbolik zu holen verstehn.

In einem (Gedichte schildert er die Nachtstimmung einer kleinen Vorortstation, mit dem schwindslichtigen alten Wächter, der seuchend, hustend fortwährend hinüber nach den Rüders dorfer Kalkbergen sieht und nach ihren bald gelben, bald roten Grubensignalen. So oft diese die Farbe wechseln, wechselt die Farbe auch auf dem Fiederantlit des ergrimmten Wanns, der sich dort unten in den Kalkbergen den schleichenden Tod an die Ferse geheftet hat.

Ungefähr gleichzeitig entstand ein Gedicht "Im Nacht

Es poltert ber Zug burch die Mondscheinnacht, Die Raber dröhnen und rasen. Siell sitz ich im Polster und halte Wacht Unter sieben schnarchenden Nasen. Die Lampe flackert und zittert und zuckt, Und der Wagen rasselt und ruttelt und ruckt,

Und weit, wie ins Reich der Gespenster, Weit blick ich hinaus in das dämmrige Licht Und schemenhaft schau ich mein blasses Gesicht Im lampenbeschienenen Fenster.

Dem Passagier ists nicht wohl in der dumpfen, beklemmenden Enge. Ihn durchklingt

Ein Sehnen hinaus in das Mondscheinreich, Das fliegend die Drähte durchschneiden. Sie tauchen hernieder und steigen zugleich, Bom Zauber der Nacht mich zu scheiden.

Aber am romantischen Elsenziel jagts den modernen Reisenden vorüber, und das Kasseln der Käder singt ihm ihr eignes Lied, den "Sonnengesang" moderner Cyklopensarbeit:

Wir tragen euch hier burch die duftende Nacht, Mit keuchenden Kehlen und Brüften. Wir haben euch güldene Häuser gemacht, Indessen wie Heiden wir nisten. Wir schaffen euch Kleider. Wir backen euch Brot. Ihr schafft uns den grinsenden, rieselnden Tod. Wir wollen die Ketten zerbrechen. Uns dürstet, uns dürstet nach eurem Gut! Uns dürstet, uns dürstet nach eurem Blut; Wir wollen uns rächen, uns rächen!

Wohl sind wir ein rauhes, blutdürstend Geschlecht, Mit schwieligen Händen und Herzen.
Doch gebt uns zum Leben, zum Streben ein Recht Und nehmt uns die Last unsrer Schmerzen!
Ja, könnten wir atmen in keuchendem Lauf Nur einmal erquickend tief innerlich auf,
So, weil du die Elsen bewundert,
So sängen wir dir mit Donnergeton

Das Lied, bas finfter und boch fo fcon, Das Lied von unferm Jahrhundert!

Kom fahrenden Dichter weicht nun die Sehnsucht nach Elfentanz in mondbeglänzter Zaubernacht. Ein andrer, ein versöhnender, die schöne Welt mit der wirklichen Welt versöhnender Traum steht vor seiner Seele:

Die Lampe fladert und zittert und zuck, Und der Wagen rasselt und rüttelt und ruck, Und tief aus dem Chaos der Töne, Da quillt es, da drängt es, da perlt es empor Wie Hymnengesänge, bezaubernd mein Ohr, In erdenverklärender Schöne.

Er träumt von "himmlischen Lenzen auf irdischen Höhn". Dieser Traum ist der Traum des idealistischen Wettverbesserers, der nur der Wirklichkeit, nicht den Mög lichkeiten gegenüber pessimistisch denkt; diesen Traum gab dem Dichter die Fahrt auf der Eisenbahn.

Denselben Eindruck schafft ihm auch der vorüber sahrende Bahnzug. Phantastisch malt er in der Novelle vom "Bahnwärter Thiel" den Zug, der im Nu erscheinend, im Nu verhallend durch das stille Dunkel des Haidelands tost. Die blauen Nachtsignale dünken ihn wie Tropsen überirdischen Lichtes. Aber über dem Hättlein des Bahnwärters Thiel leuchtet nichts Ueberirdisches. Er ist einer der modernen Arbeitschstopen, wie jener schwindsüchtige Bahnwärter aus Rüdersdorf. Er dient dem großen Betriebe nur an allerbescheidenster Stelle. Sein höchster Erdenwunsch, den er kaum zu erhoffen wagt, ist der, daß sein Söhnchen Todias es dermaleinst die zum Bahn

meister bringen werde. Für sich selbst strebt er so stolze Riele nicht mehr an. Aber auf dem bischen Bahndamne und Schienenstrang, den er in Gottes Namen zu betreuert hat, kennt er jedes Schräubchen und jedes Stäubchen. Und nicht blos das kennt er, was zum Dienste gebort. wofür er karg genug vom Staate bezahlt wird. dieses Strecken und die numerirte Bude in der Mitte webt sich ihm im Lauf der Zeiten ein seelisches Gespinst. die Boefie seines Daseins. Der Fleck Erde wird ihm gunt Heiligtum, darin seine tote, sanfte Frau weiter lebt bas von den plumpen Füßen der zweiten lebendigen Frau, von ihren groben Fäusten nicht berührt werden soll. Die Telegraphendrähte aber klingen und singen ihm seine eignert Chorale, das Lied seiner Sehnsucht, das Lied von der. die er verloren hat. "Er stellte sich vor, es sei ein Chor seliger Beister, in den sie ja auch ihre Stimme mischte."

Wie leicht war hier für den Dichter die Gefahr, sentimental zu werden. Nicht blos die krassen Effecte eines Mord= und Wahnsinnsschlusses schützten ihn davor, sondern auch sein starkes, seines Naturgefühl. Nicht senti= mental ist das Empfinden des Bahnwärters Thiel, der dann Weib und Kind erschlägt, sondern melancholisch wie der märkische Kiefernwald am märkischen See. Der Dichter hat die Erknerstimmung auf sich wirken lassen. Er hat in die Hade einen Menschen gepflanzt, der wie sie empfindet, arm an Geist, reich an Seele, sanstmätig, besichen, schüchtern, energielos in der alltäglichen Kuhe, aber rauh, wild, wüst, grausam dis zur Vernichtung, wenn Orkane toben. Sin solcher Orkan ist in das Gemüt

des Bahmwärters gefahren, als er argwöhnt, durch die böse Absicht der Stiefmutter sei sein kleiner Tobias unter die Räder des Bahnzugs geraten.

Des Dichters Problem war, diesen Stimmungsübergang, wie in einem epischen Monolog, darzustellen. Er hält sich dabei ausschließlich an die Mittel der erzählenden Kunst. Dialoge sehlen fast ganz. Den einzigen längern Sermon hält die böse Stiesmutter, wenn sie das Prügel snäbchen mit gemeinen Schimpsworten herunterhodelt. Dramatisch wird die Action nur in den lallenden Lauten, mit denen beim Bater Thiel der Wahnsinn sich meldet und zum Morde mahnt.

Die Studie darf als Brobe des Stiles gelten, in welchem Gerhart Hauptmann seinen geplanten und nicht vollendeten autobiographischen Roman damals abgefaßt Jene Begegnung mit Arno Holz entschied aber nicht nur für den Naturalismus, sondern auch für das Drama. Wie das gewöhnliche Bolf in seinen mündlichen Erzählungen die Person, um die es sich dabei handelt, mit Vorliebe selber sprechen läßt und auf diese directe Rede so viel Gewicht leat, daß es möglichst oft ein "sagt er" ober "fagt sie" bazwischen schiebt, ebenso liegt es im Wesen einer naturalistischen Darstellung, daß die handelnden Bersonen möglichst viel selber sprechen, und bag uns möglichst viel aus ihren eignen Worten von den Geschehnissen kund werde. Dieses eigentlich dramatische Brincip herscht daher in jenen "Bapa Samlet Slizzen" so stark vor, daß der evische Stil beinah aufgehoben ist. Wenn also diese Stigen auf eine reinere Runftlernatur wirkten, fo musten sie deren Stilgefühl auch zur äußersten Consequenz führen. In dieser Consequenz aber lag es, die Erzählung gänzlich aufzugeben und das Dramatische zum Prama zu vollenden.

Erfüllt von Arno Holzens Theorie, angespornt von feinem Bufpruch, machte fich Gerhart Hauptmann fofort an einen Stoff, ber für biefe ertrem naturaliftische Behandlung gang besonders geeignet war. Wie in ben weitlichen und nördlichen Bororten Berlins, ju benen fich ber wachsende Stadtriefe hinredt, die sogenannten Willionenbauern, die Mar Kreger später zu einem schwachen Theateritud verwertete, jo gab es auch in nächster Rabe von Oberfalgbrunn, in Beifgitein und in Sermeborf Banern, Die plottlich zu einem gewaltigen Reichtum baburch aclangten, baf; man unter ihren Nedern mächtige Roblenlager entdedte. Ein folder jaber Umfchvung materieller Berhaltmije konnte im ungebildeten Stande nicht olme neie Emwirkung auf Gitte und Sittlichfeit Diefes aberichnell und abermafing reich gewordnen Bolfes bleiben. Diete Ingendembride follten ichon im autobiographischen Roman nachwirken Run wollten fie fich zu einem socialen Troma gestalten

Auch Sols sultte sich durch das eigne Princip zum dramatischen Schassen hingedrangt. Aur Compagnicarbeit eingenommen, wie er war, und durch die Auglamkeit des sonsten, sonnigen Johannes Schlat daran gewöhnt, sehlug er vor, mit Werbart gemeinschaftlich ein Prama nach allen Regeln der neuen Kunft abzusassen. Bor diesem dämonischen Antrag, dem er ansangs bereitwillig entgegenkam, den

er wol gar herausgefordert hatte, bewahrte den Andern sein guter Stern. Wie jeder echte Dichter, ist auch Gerhart Hauptmann im Schaffen ein Einsamer, der nur die Natur. die in ihm lebt, befragen darf. Mit schenem Respect vor dem überlegnen Kunstverstande des strammen Rastens burgers teilte er seinen Stoff nicht, wie er von Hamburg aus brieflich zugesagt hatte, dem neuen Rameraden mit. sondern flüchtete sich wieder nach Bergeborf zu Eltern und Geschwistern. In kürzester Beit, noch war es Frühling, brachte er das Drama ziemlich fertig nach Erkner. Mit den Freunden Bölsche und Wille, mit dem Bruder Carl, der ihm immer der beste, auch in Rat und Tat förderlichste Freund gewesen ist, zog er in die Kiefernhaide des Bahmvärters Thiel, und während die Nadel hölzer hellgrüne Spiten ausetten, erwachte hier in freier. etwas öber Natur der Frühlingssang des neuen deutschen Naturalismus.

Frühlingssang ist Nachtigallenschlag und Verchenjubel. Schon im "Bromethidenlos" aber hieß es:

Du fragst nach Lerchenjubel. — Lerchenjubel! Wir haben alles Jubeln längst verbannt.

Und doch trillern auch in dem neu erstandnen Drama "Bor Sonnenaufgang", das ursprünglich "Der Sämann" betitelt werden sollte, die Lerchen in der Morgen-röte. Ihr Lied tönt unwerdrossen senseits von Gut und Böse, jenseits der moralischen Gegensäße, in denen sich dieses sociale Drama kraß und schross bewegt. Der Dichter nimmt persönlich einen leidenschaftlichen Anteil an den moralischen Dingen. Er zeichnet Bersonen und Zustände

entweder mit Liebe oder mit Haß. Von einem objectiven Naturalismus, wie ihn die Natur selbst ihren Geschöpfen gegenüber beobachtet, ist hier noch weniger die Rede, als beim Moralisten Zola oder in Tolstois "Macht der Finsternis". Was Werke, wie "Die Macht der Finsternis" und "Vor Sonnenaufgang", erst naturalistisch werden läßt, ist die von keiner conventionellen Rücksicht befangne, unverfrorne Darstellung sittlicher Zustände, in denen sich der Mensch wieder der Naturverfassung des Tieres annähert. Die naturalistische Kunstform klebt noch am naturalistischen Stoff. Die Bedeutung des jungen Werkes, welches von Tolstoi vielfach abhängig ist, liegt vor allem darin, daß es der Dichter wagte, unpolirte und unarrangirte Wirklich= teit und zwar häßliche Wirklichkeit in einer gewissen Kunst= form auf die Bühne zu bringen. Als Arno Holz, der auch die Titeländerung durchgesetzt haben will, das Stück las, erklärte er es von feinem Standpunkt aus "für das beste Drama, das je in deutscher Sprache geschrieben sei". Später dachte er nicht mehr so enthusiastisch davon, soudern beklagte das Vorhandensein einer Tendenz.

Unser beutsches Drama stand und steht vor einer Gefahr zwiefältiger Erstarrung und Vertrocknung. Im ernsten Genre waren die Epigonen des Schillerschen Iambenstils in ihren mehr historiographischen als poetischen Leistungen immer blutleerer, schemenhafter, schulmeisterslicher geworden. Im heitern Genre nistete und nistet ein plumpes, ödes, banales Scheinwesen, das sich in äußerslichen Wortwigen und Requisitenspäßen erschöpft. Auf der Grenze balancirte jahrzehntelang jene durch Saison-

erfolge beglückte Tantiemepoesie, die in der Nachäfferei des Pariser Salon und Conservationsstücks mit mehr oder weniger feuilletonistischem Esprit eine deutsche Gesellschaft vorgaukelte, wie sie zunächst noch aar nicht besteht und fünftig gewis ganz anders arten wird. Diese unselbständigen Tantiemepoeten vergagen, daß das. was für Frankreich die Gesellschaft bedeutet, für Deutschland noch immer das Volk bedeutet. Liegt während ber letzten fünfzig Jahre ber Wert des französischen Dramas in der Gesellschaftssatire, so liegt der Wert des deutschen Dramas im Bolksftud. Buttow hat feinen Scribe fo wenig erreicht, wie Lindau seinen Augier und Blumenthal feinen Sardou. Was wir aber mit höherm Stolz all ben Seribe und Zeuillet, Augier, Dumas und Sardon entgegenstellen, das liegt in jenem Bereich des deutschen Bolles, wo Sebbel seine Maria Magdalene, Otto Ludwig seinen Erbförster, Anzengruber seine Bauernkomödien fand. Port hat auch der junge Gerhart Hauptmann sein erstes sociales Drama gefunden. Wie Anzengruber übte auch er eine mundartliche Sprache. Wie Ludwig schildert auch er den Niedergang einer ländlichen Familie. Wie Hebbel zeigt auch er das tragische Schicksal eines verratnen Beibes aus dem Bolf. Und doch bindet er sich an feinen seiner Vorgänger, die er damals faum gefannt baben maa.

Er verlegt den Schauplatz der Handlung in die Gegend, die er von Kindesbeinen an kennt. Freilich sagt er Janer statt Waldenburg, Wigdorf statt Weißstein. Seine Landlente reden die schlesische Mundart. Ihr

Schickfal steht im engsten Zusammenhange mit den besondern socialen Verhältnissen jener Gegend. Gin Bauern= hof, auf dem man von Austern und Hummern lebt und seinen Durst in Champagner (nicht mal in Grüneberger Champagner) löscht, wo Kühe und Pferde aus marmornen Krippen und neufilbernen Raufen fressen, während das Gesinde darbt und sich rackert, kommt in all seinen Zuständen und Gestalten zur lebendigsten Anschauung. einer folchen Bauernfamilie ist der Bater ein wüster Trunkenbold, der sein Laster nicht blos auf die älteste Tochter, sondern sogar auf deren dreijähriges Söhnchen vererbt hat. Sein Schwiegersohn ist ein eitler und unreeller Wicht, der trot aussaugerischen Manipulationen das angeheiratete Geld über kurz oder lang verspeculirt haben wird. Die jüngere Tochter hat herrnhutische Erziehung genossen, und dadurch ist ihr gutes ehrliches Wesen in einen conflictreichen Zwiespalt geraten, an dem sie, fremd im Baterhaus, zu Grunde geht. Die Stiefmutter ist ein robes Weib, dessen abgeschmackter Eitelkeit eine städtische Tartuffin fröhnt, dessen Wollust ein junger dummdreister Vetter vom Nachbarhof befriedigt, während ber Mann bis vor Sonnenaufgang hinter dem Schnapse pertiert.

Man wird es dem jungen idealistischen Volksbeglücker, der zum Studium der socialen Verhältnisse in jenen Kohlenbezirk kommt, nicht verargen, wenn er alsbald wieder seine Schritte wendet. Aber er nimmt das Lebensglück der Bauerntochter mit, die an den verstiegnen Principienreiter ihr junges Herz verlor, das in allem

Schmutz und, was mehr sagen will, bei gründlichster Ginficht in die unkeuschesten Dinge keusch geblieben ift. Er war im Handumdrehn ihr heimlich Verlobter geworden und dachte mit dem frischen und gesunden Mädchen seinen erbfräftigen Stamm fortzupflanzen. Da erfährt er, ber principielle Mäßigkeitsapostel, daß sie aus einer Potatorenfamilic stammt und macht sich verstohlen davon. erfährt nicht recht, wie tief ihn der Verzicht auf diese Liebe innerlich berührt. Das Mädchen aber ersticht sich. Sie ist die eigentliche Heldin dieser Dorftragodie, denn sie steht geistig und seelisch über Berhältnissen, von denen sie physisch nicht los kann. Es ist ausgezeichnet, wie sie mit ihrer Beschränfung ringt, wie sie unter der geilen Trunffucht des Baters, unter der Robeit der Stiefmutter, unter ber lüsternen Lafferei bes Schwagers, unter ber Müdigkeit eines aufgezwungnen Freiers leibet, ohne doch zu verleugnen, daß sie von Ratur all biesen Leuten angehört. Erst als der Mann ihrer Liebe kommt, gehn ihr die legten Lichter über Alles auf, und diese Erkenntnis schlägt sie zu Boben.

Die Fülle der Personen teilt sich in zwei Kategorien, in die Eingebornen und in die Zugewanderten, in die jenigen, die in ihrem Urzustande mehr oder minder vegestiren, und in diesenigen, die diesem Zustand mehr oder minder fremd gegenüberstehn. Zene bringen das naive, diese das restectivende Element in die Tragödie hinein. Zu jenen zählt der Baner, die Vänerin, deren Liebhaber, zählen Knechte und Wägde. Zu diesen gehören vor Allem drei junge Männer: der Ingenieur Hoffmann, der Arzt Schimmels

pfennig und der Nationalökonom Alfred Loth. Hoffmann und Schimmelpfennig sind Loths Jugendbekannte. Durch einen theatralischen Zufall treffen sich alle drei in jenem Kohlenwinkel. Der Dichter hat die Modelle aus seiner eignen Jugendbekanntschaft hergeholt. In jedem der drei steckt etwas vom alten französischen Raisonneur, der die Dinge um sich her betrachtet und beurteilt, ohne persönlich ftark dran beteiligt zu sein. Am fernsten steht der Handlung Doctor Schimmelpfennig. Er hat die Aufgabe, dem Freunde die potatorischen Familienverhältnisse klar zu machen und bringt ihn so zu dem harten Entschluß, sein eben erst eingegangenes Verlöbnis zu brechen. entwickelt sich in einer meisterhaft geführten Scene bes letten Aftes, während Schimmelpfennig, zur Geburtshilfe bereit, im Hause weilt. Er ist ein gutherziger Mensch ohne Vorurteile, mit einer bewegten Vergangenheit, der nun hier ist, um unter den Millionenbauern genug Geld zu erwerben, damit er mal seiner Idee leben kann. Diese Ibee ist die Lösung der Frauenfrage. Als Gegner der Che will er die Frauen selbständig und den Männern gleichberechtigt machen. Aber über das Wie ist er sich noch nicht klar. Einflüsse des Bebelschen Buches über die Frau wirken hier neben Ibsen mit. Praktisch ver= wendet Schimmelpfennig seine Feindschaft gegen die She dazu, den Freund von der Geliebten zu trennen. wird damit einer jener Dämonen, die aus Princip das Gute wollen und das Böse schaffert. Sein Princip befruchtet hier das Princip Loths, das Princip der Rassen= züchtung durch Abstinenz. Diese Principien spuken ge-



tegentlich sehr steisch und blutlos in ihrer dürren Blöße umber. Daneben aber steht doch in Schimmelpseunig wenigstens eine ausgeprägte Wenschengestalt vor uns, die freilich mit einem Fuß weit außerhalb des Tramas tritt. Der Dichter hat ihm vom Wodell her allerlei Züge bei gelegt, die dann für das Stück selbst nicht verwertet sind.

Weniger glaubwürdig erscheint die wichtigere Figur Alfred Loth's. Wenigstens find gegen ihn auch von Freunden des Stücks viele Bedenken erhoben worden. Der Dichter selbst hat einmal wehmütig lächelnd gesagt, man habe ihm seinen Loth so oft zu verleiden gesucht, daß er selbst nicht mehr recht an ihn glauben wolle. Man hat biefen Loth sogar mit dem Dichter identificiren wollen; den Safi gegen Alfohol haben zwar beide gemein, und Loths Berliebtheit mag ber Dichter aus bem eignen Herzensleben geschöpft haben. Aber ein Selbstporträt ift Loth gang gewie nicht. Er stellt nur den Einfluß dar, den ein vollspädagogischer Studienfreund auf den Dichter auszu Wenn Loth die Leiden des jungen Werthers üben suchte. für ein bummes Buch erklärt, wenn er Dahns Kampf um Rom seiner Schönfärberei halber über Bola und Ibsen stellt, wenn er also von der kunft nicht das Seiende, sondern das Seinsollende verlangt, so find das niemals Gerhart Hauptmanns eigne Ansichten gewesen. Es find Punfte, über die er in Jena oder Zürich mit unfünstlerischen Freunden beftig wird gestritten haben. Auch daß Loth aus seinem Brincip die grausamste Folgerung sieht, hat der Dichter nirgend entschuldigt oder gar ge rechtsertigt. Der Dichter ist gang anders als sein Seld.

Aber der Dichter hätte tiefer und klarer motiviren tönnen. Loth verläßt sein Lenchen, wie Fauft sein Gretchen und noch so mancher Andre sein Mädchen verlassen hat. Loth verläßt sie nach einer jungen warmen Liebschaft von kaum zwölf Stunden. Auch das foll oft genug vorkommen. Man kann bazu mit Mephisto sagen: "Sie ist die Erste nicht!" Und man kann dazu mit dem reumütigen Faust sagen: "Jammer, Jammer, von keiner Menschenseele zu fassen!" Ein solches rasch gefügtes, rasch gelöstes Verhältnis pflegt von Mann und Mädechen verschieden gefaßt und gefühlt zu werden. An Loth und Helene offenbart sich ber Unterschied von Verliebtheit und Liebe. Loth ist bis über die Ohren in das reizende, sinnige Geschöpf an seiner Seite verliebt; ihn entzückt nicht blos ihr Wesen, sondern auch die Erscheinung; aber das weicht, als ihm das holde Kind plöglich im Schatten einer Familie erscheint, deren Eigentümlichkeiten gerade ihm das Widerwärtigste und Abscheulichste auf Erden sein musten. Er rührt an den Stengel einer schönen Blume, sie zu pflücken, zieht aber sofort die Hand weg, sobald er merkt, daß der Sumpf, dem sie entwuchs, den Stengel beschmutt hat. Für Helenen dagegen ist die Liebe zum Manne nicht blos ein Sinnenreiz; fie ist ihr Rettung aus der Not, Erlösung vom Uebel, Freiheit, Licht und Luft. Für ihn ist diese liebliche Begegnung ein Erlebnis, für Helenen ist sie das Leben. Es gehört zu den menschlichsten Irrtümern, nach dem Grade des eignen Empfindens den Grad des Empfindens Andrer zu messen. Loth redet sichs ein, daß der Scufzer des Scheidens und Meidens bei Helenen nicht tiefer geht als bei ihm selbst. Wenn er am nächsten Morgen vom Doctor Schimmelpsennig, in dessen Saus er geslüchtet ist, ersahren wird, Helene habe sich den Hirchfänger durchs Herz gerannt, so wird sein Gewissen süre sien Unrecht zu büßen haben. Auch ihn wird Faustens Mene überkommen: "Von keiner Menschensele zu sassen, daß mehr als Ein Geschöpf in die Tiese dieses Elends versant!" Loths Trendruch hat auf die Zuschauer um so überraschender und um so empörender gewirft, als gerade dieser hübsche, freundlich blickende, blau und strahläugige, blondbärtige germanische Jüngling durch eine Liebessene vom Dichter in das annutigste Licht gestellt worden war.

Diese Liebesseene, die fast den gangen vierten Alt füllt, ist ein Gegenstand besonderer Streitigkeiten geworden. Bei der Borstellung im Theater hat sie entzückt, ergriffen, hingeriffen. Aber die Borurteile, die damals im flotten Schwange waren, rieben sich auch an ihr. Man founte sich über sie nicht, wie über so manches andre im Stück, sittlich entrusten. Daher versuchte man, sich über sie luitig zu machen. Ich höre noch das blöde Lachen, womit bei der ersten Aufführung Standalmacher den holden Frieden dieses Idulls stören wollten, und wie sie von der Mehrheit der innerlich beteiligten Zuhörer energisch zur Rube verwiesen wurden. Zemand nannte dann die Scene mit einem Lieblingsworte Theodor Fontanes "dalbrig" und abnte nicht, daß er diesem Liebesgestammel damit ein Aneckenntnis jüher Wahrheit machte. Andre warfen dem "consequenten Naturalisten" Inconsequenz vor und vermeinten, diese Scene sei viel zu poetisch, um

A STATE OF THE STA

naturalistisch sein zu können. Diesen Misverständigen hat der Dichter einmal das Scherzwort erwidert: "Kann ich dafür, daß die Natur auch schön ist?" Ebenso hat hierauf schon Ernst v. Wolzogen damals die rechte Antwort gegeben:

Unter den jungen Versechtern des deutschen Naturalismus ist gerade Hauptmann der Erste, der durch seine Liebesscene im vierten Utt das grausame Vorurteil, als verachte der Naturalismus grundsählich alle reinen und poetischen Wirkungen, glänzend widerlegt hat. Gleich beim ersten Lesen des Buches und noch mehr bei den Aufsührungen habe ich von dieser Scene einen so starten Sindruck gehabt, daß ich sie nur mit der Gartenscene im Faust ("Versprich mir, Heinrich"), die ebenso realistisch ist, versgleichen kann. Und dabei sällt diese Scene durchaus nicht aus dem Stile des Ganzen heraus — es ist mir schlechterdings unbegreislich, wie man das behaupten konnte! Gerade in ihr zeigt sich der Charakter Helenes von allen Seiten, und man könnte kaum ein Wort daran ändern, ohne einen salschen Zugin das vom ersten Austreten an so fein angelegte Bild zu bringen.

Solche und ähnliche Aeußerungen zu Gunsten der Scene hoben einen tapfern Mann aufs hohe Kriegsroß. Geharnischt und bepanzert mit seiner ganzen "Dramaturgie der Classister" ritt Herr Heinrich Bulthaupt, Professor aus Bremen und Auchdramatiker, streitbar durch alles deutsche Land und spornstreichs auch in die Hauptstadt Goethes und Schillers, um von der eingeweihten Stätte aus den Bernichtungsschlag gegen alle die zu führen, die nicht wie Goethe, Schiller oder Bluthaupt dichteten. In Weimar war Jahresversammlung des Borstandes der Deutschen Shakespearegesellschaft. Bor dieser erleuchteten kleinen Gruppe sprach der Wanderredner aus Bremen über "Shakespeare und den Naturalismus". Schon den Ans

hängern Gerhart Hauptmanns ist öfters spottend vor aeworfen worden, daß sie den jungen Gegenstand ihrer "Entdeckung" durch allzu aufdringliche Vergleiche in die Nähe Shafespeares und Goethes hätten rücken wollen ein Beweis, wie auch die schlimmen Naturalisten in den beiden größten Dichtern neurer Zeiten noch immer den Waßstab der Runft suchen. Aber feiner von den Anhängern Hauptmanns hat sich im Vergleichen so gütlich getan wie Herr Heinrich Bulthaupt and Bremen. Als er in Quimar den schwungvollen, glänzend stilisirten Bortrag beendet hatte, war im Mreise jener Shafespeariten der Naturalismus eine Leiche. Es entstand ein Immult des Entzückens. Man ging auf den Prachentoter zu, drückte seine Sand drudte seine Mede, die auf diese dankenswerte dun Urt auch weitern Areijen gegänglich geworden ist. Wer die Rede nicht tennt, sollte fie lesen. Denn es gehn Mammen darin um, welche günden. Nur zondernd greift der Andersdenkende zum fühlenden Wasseritrahl.

Die Rede geht also von einem Vergleich aus. Der Vergleich ist ein sehr fruchtbares Mittel zur Erkenntnis. Aber er ist auch ein gefährlicher Veg zu salschen Wählstäben. Verglichen werden die Liebesseenen aus Shake speares Romeo und Aulia mit der Liebesseene zwischen Ausgehen Allsed Loth und Helme. Vortrefflich beleuchtet Vulthaupt, meist durch wörtliche Citate, die Wunder der Shakespearischen Liebespoesse und Liebessprache. Vir sehn Romeo vor dem Valkone, wir sehn Romeos Abschied von Jutia. Vir hören die Liebenden ihre Wechselempfindungen in vollen, schönen, ewigen Vorten einander offenbaren. Sie streiten

um den Liebesschwur. Sie streiten, ob das Lied, das sie vom Lager scheuchte, die Nachtigall singt oder schon die Lagverkünderin, die Lerche; ob das Gran am Himmel schon den Morgen oder erst den Abend verheißt.

Bu diesen Liebesseenen steht die Scene bei Gerhart Hamptmann allerdings im Gegenfatz. Daß sie in einer Laube spielt, ist freilich noch keine Abkehr von den auten poetischen Sitten. Denn überall und immer fand sich Liebe in Lauben. Auch daß bei Gerhart Hauptmann die Liebenden ein hübsches junges Mädchen und ein fräftiger, sehr gesunder junger Mann sind, ist keine Abweichung von der schönen Tradition. Aber Helene ift keine Märchen= prinzessin, sondern eine Banerntochter, die sogar Krause heißt und in der Nähe von Jauer lebt. Berona, die Stadt der Montecchi und Capuletti, ist zugleich die Stadt der Cypressenhaine und der römischen Altertümer. Das war Poesie. Janer hingegen erinnert den modernen Menschen an warme Würstchen, und diese sind zwar wohlschmedend, aber prosaisch. Der junge Mann ist auch kein Königs= folm, fondern, man dent' und erschrecke, ein Socialist. Zveialist, Jauer, Krause, ist das noch Boesie ober Man ift das nicht barfte Riedertracht des Lebens? fünnte erwidern, auf Name und Beruf komm' es nicht an. Schon Romcos Julia faat: "Was dir Rose heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften," und Goethe faat: "Die Kunft an und für sich selbst ist edel, deshalb fürchtet sich der Künftler nicht vor dem Gemeinen, ja, indem er es aufnimmt, ift es schon geadelt." Wie weit das Gemeine bei Hauptmann in diesem Goethischen

Sinne geabelt ist, mag eine genaue Wiedergabe der Scene nachweisen. Auch Herr Bulthaupt spricht von ihr sehr aussführlich; er stellt fest, wie umfangreich die Bühnen-antweisungen beim Dichter sind, wieviel Punkte und Gedankenstriche dieser auf dem Papier der Buchausgabe macht, daß die beiden Liebesleute vor Küssen nicht zu Worte kommen können und so weiter. Von dem aber, was erst einen Begriff vom innern Leben der Scene gibt, steht bei Herrn Bulthaupt nichts. Er hat sich an das papierne Bild, nicht an das menschliche Wesen dieser Herzensentsaltung gehalten.

Wie Romeo und Julia, so gehn auch diese Liebenden ganz im sinnlichen Element auf. Der junge Mann bervundert das reiche, weiche Seidenhar des Mädchens. Unverschens hingerissen küßt er dieses Har, worauf Helenchen tief erschrickt. In ihrem plötzlich so aufgeregten Kindersinn fällt ihr die herrnhutische Vensionslehrerin ein, die einst gut zu ihr gewesen war. Was die wol davon denken würde! Halb warnend, halb segnend steht ihr in der Nähe des Geliebten das Bild jener treuen Seele, die den kleinen übermütigen Backfischen Urfach zu liebevollem Spott gegeben hat. Fest im ersten Glück der Liebe sind dem erwachsenen Mädchen auch jene Stunden froher Kinderei wieder da. Sie muß in der Erinnerung an den einzigen langen Zahn, den die gute Schwester Schmitgen hatte, und der ihr beim Sprechen viel Schwierigkeiten machte, jett wieder so herzhaft lachen, daß sich der Unbeter neben ihr beim Erblicken so holder Lust nicht helfen kann und sie kurz entschlossen in seine Arme nimmt. Dem

Mädchen bangt es wie in einer Schuld. Aber blitsschnell kehren die Seligkeiten des Augenblicks wieder. Nun ist sie es, die nicht anders kann als den Mund des Liebsten suchen, genau wie Julia zu Romeo sagt: "Ihr küßt recht nach der Kunft." Auch hier ist diese Kunst zugleich Natur. Darum bleibt es nicht beim einen Kuß. Es wird gegeben und genommen. Beide verlieren darob wie könnt' es anders sein — die Sprache. Er gewinnt dann die Sprache zuerst wieder und nennt ihren Vornamen. Aber so, wie sie vom trunknen Bater, von der rohen Stiefmutter, vom lüsternen Schwager, von den Andern genannt wird, so möchte sie nicht auch ihm heißen. Unb er nennt sie anders. Er nennt sie: "Liebste." Nun find sie im Glück. Er möchte so mit ihr sterben. Sie will leben.

Mehr als seine sinnreichen Betrachtungen über Bersgangnes und Zukünftiges gefällt ihr der sanfte Druck seiner Hand. Auch seine Reslexionen verscheucht wieder die Freude am Augenblick. Sie sind einig darüber, daß ihr ganzes disheriges Dasein Nichts war; daß es erst seit gestern, seitdem sie sich gefunden haben, Alles ist. Das Bergangne ist nichtig. Aber in die Gegenwart schleicht sich doch schon wieder der Gedanke an das, was werden soll. In die blüchenden Gesühle schon wieder ein kahler Gedanke. Der Gedanke an eine traurige, trostlose Wirklichskeit. Aber ihnen erstartt der Mut, den Kamps ums Dasein zu bestehn. Er soll es hundert Mal ihr sagen, ob er sie wirklich liebt. Der Mut und die Hoffnung steigern sich in diesem Mädchenherzen zur schalkhaften Ausgelassenheit.

Und wenn Mephisto hintet dieser Laube lauschte, so würd' er sagen: "Herr Doctor wurden da katechisirt!" ihren fleinen Finger ansehn und nicht lachen und ihr be= fennen, ob sie die erste oder wenigstens die zweite ist in seinem Herzen. Und er will ehrlich bekennen: sie ist die erste nicht und auch die zweite nicht. Aber sie läßt ihn nun doch nicht ausreden. Sie will das um Gottes willen nicht hören. "Sag mir das einmal später — wenn wir alt sind . . . . nach Jahren — wenn ich dir sagen werde: jest - hörst du, nicht eher." In diesen Worten findet Herr Bulthaupt nur die Punkte und die Gedankenstriche der Druckausgabe. Was zwischen diesen Zeichen Empfindungen steht, was eine gute Schauspielerin hier an Empfindungen hineinlegen kann und darf und muß, das hat der Dramaturg der Classifer nicht nachgefühlt. "Lieber was Schönes jett", bricht Helene ab. Das Schöne ist für sie nichts andres, als daß sie sich sagen, wie lieb sie Ein verliebter Reim summt ihr durch den fich haben. Sinn, und sie sucht neckisch des Liebsten Gifersucht hervorzutändeln. Mitten aber in der Minne Spiel und Scherz steht plötlich wieder vor ihr der Fluch ihres Lebens, ihre lieblose Bergangenheit, das Trauerspiel ihres Daseins. Sie fann an der Bruft des Geliebten nur noch weinen flagen und bangen. Sie hat auch Grund zum unb "Bangen in schwebender Pein", denn der Geliebte ift, wie alle Brincipienreiter, brutal. Er, der Bererbungsdoctrinär, will sich über die Gesundheit ihres Fleisches und Blutes vergewiffern. Diese brutale Frage ift die Frage ihres Schickfals. Sie deutet aufs nahe Ende. Der Geliebte verläßt sie, wie Goethe Friederiken von Sesenheim versließ, da er sie anders kand, als er sie bisher gesehn hatte.

Will man den Sinn dieser Scene bezeichnen, will man mit Einem Wort ausdrücken, was an wechselnden Gefühlen durch die bewegte Seele der armen Helene geht, so wird man dies Wort in jenem Liede finden, das Egmonts Clärchen in der Sehnsucht nach dem Geliebten, in der Sorge um ihr Glück vor sich hinsummt: "Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt."

Hätte Herr Bulthaupt unfre Helene Krause aus dem Jauerschen nicht mit der veronesischen Patriciertochter, sondern mit dem niederländischen Bürgermädchen verglichen, das Goethe zur Geliebten Camonts gemacht hat, so wäre der Unterschied nicht gar so groß. Clärchen steht der Hauptmannschen Helene sogar näher als der Shakespearischen Julia. Auch sie ist ein Kind aus dem Bolt. Auch sie spricht keine Verse, wendet keine üppigen Bilder an, sondern spricht die Sprache des gewöhnlichen Lebens, die nur gehoben wird durch eine innre Bewegung ihrer holden und fräftigen Seele. "Laß die Zeit kommen wie den Tod, daran vorzudenken ist schreckhaft." Als der vermummte Held ihres Herzens plötzlich im Stübchen steht, empfängt ihn ein Jubelschrei. Das Erste, was diese vollen Herzen beschäftigt, ist sehr prosaisch und sehr naturalistisch: das Nachtessen. Kast möchte Camont mit der Lessingschen Franziska neckend sagen: "Gar so verliebt sind wir nicht, daß uns nicht hungerte." Aber Clärchen versteht diesen Scherz nicht recht. Seine scheinbare Kälte verlett sie. Sie fängt an zu schmollen, sieht aber, wie so manches Mädchen doch bald ein: es war fein Grund zum Schmotten. Was bei ihm Mälte schien, bereitete nur eine Ueberraschung für sie vor. Er hatte ihr einmal versprochen, spanisch zu tommen. Nun fommt er ihr spanisch. Ms sie ihn in dem prächtigen Kleide sieht, ruft sie mit derselben naiven Freude an Puty und Prunk, Die Greichen beim Anblief des Schmuckfästchens hat, ruft sie ganz prosaisch und ganz naturalistisch, doch so grundpoetisch: "O je." Hub nur ja die Pracht durch eine zärtliche Umarmung nicht "Ach, und das goldene Pließ perderben! und bie Passementarbeit und das Gestickte." Darin ist sie nun Mennerin. Und dann nochmals das goldene Blieft, das er ebenso vor dem Herzen trägt wie sie ihre Lieber denn ihre Liebe spuft immer dagwischen, gerade so wie in jener Laube auf dem Bauerngehöft bei Jauer. Ilnd wie Helene mit einer vorahnenden Bangigkeit an die Welt verbesserungsgedanten ihres Liebsten denkt, jo hat unch Clürchen ein neues banges Interesse für die hohe Politik, die Graf Egmont mit der Regentin treibt. Im Rejpect davor rückt ihr der Geliebte unwillfürlich ferner. Sie meidet plötlich das vertrante Du ein unendlich seiner Seelenzug, den die stilisierte Berssprache Romeos und Julias nimmer mehr fände. Die Regentin, die majestätische Dame in der Rähe des Geliebten, macht sie trot dem Bartchen auf der Oberlippe und dem Anfall von Podagra nachdenklich. "Das ist ein anderes Weib als wir Rähterinnen und tlud vor sie bingutreten, empfände selbst Möchinnen." das sonft so unverzagte Clärchen Jurcht oder, wie Egmont es mit einem Worte neunt, auf das sie fein Mecht mehr zu haben alaubt, "jungfräuliche Scham". Sie schläat bei diesem Wort die Augen nieder, nimmt seine Hand und lehnt sich an ihn. Er füßt ihr die Augen, sie umfängt ihn und sieht ihn an; ein stummes Spiel, wie es Gerhart Hauptmann sehr ausgiebig betreiben läßt. Auch zwischen Egmont und Clärchen werden dabei nur furze, farge, ab= geriffene Worte gewechselt. Aus den Wogen der Herzen tauchen sie hervor und wieder unter, wie ein Gegenstand auf bewegtem Strome. Die Schauspielerin wäre verloren. die sich hier nur an eine klare und schöne Accentuirung halten wollte, anstatt die stumme Stimmung in allen Tiefen und Höhen zu durchmessen. Und wenn sich diese Schauspielerin in ihr Rollenbuch Notizen machte, so müsten es lauter Puntte und Gedankenstriche sein, die freilich das Befremden des Herrn Professors Bulthaupt erregten. Er würde dann auch hier, durch die Buch= zeichen befangen, von einem kunstlosen Stammeln sprechen und die zusammenhängende, dichterisch beschwingte Rede vermissen.

Gewis besteht ein großer Unterschied zwischen benn Julienstil und dem Helenenstil. Aber auf dem langeu Durchmesser, der diese beiden Pole verbindet, bewegen sich aller Art andre Stile, der Käthchenstil, der Gretchenstil und, nicht gar so weit vom modernen Pol entsernt, auch der Clärchenstil. Es ist ein doctrinäres Vorurteil, wennt Herr Prosessor Vulthaupt beim Vergleich zwischen Shakespeare und Hauptmann ausrust: "Einer oder der Andre muß irren." Nein, Herr Dramaturg der Classister! Nicht Einer oder der Andre hat Recht, sondern Einer wie der

Andre hat Mecht. "Laßt uns doch vielseitig sein," mahnt Woethe einmal bei Eckermann, "märkische Rübchen schmecken gut, am besten gemischt mit Kastanien. Und diese beiden edlen Früchte wachsen weit auseinander."

Auch von der Poesie gilt das Wort: in unsers Baters Hause sind viele Wohnungen. Wer die Beletage vorzieht, sollte es doch andern Leuten nicht verwehren, sichs in der Mansarde bequem zu machen. Auch uns beganbert Chalespeares Reichtum und Glanz. Bei Hauptmann ist Armut. Aber mit Goethes Fauft zu sprechen: in dieser Armut welche Fülle! Eins ist wie das andre malerisch für den Maler, eins ist wie das andre für den Poeten poetisch. Wenn Bulthaupt von einem modernen Dichter den Stil Shatespeares verlangt, so verschließt er ihm von vornherein die Stoffe des modernen Lebens, die ihren eignen Etil forbern. Er beschräuft den Dichter in der Wahl seiner Wegenstände. Er gehört dam zu jenen deutschen Aesthetifern, von denen Goethe einmal zu Edermann sagt: "Unsere deutschen Aesthetiker reden zwar viel von poetischen und unpoetischen Wegenständen, und sie mögen in gewisser Hinsicht nicht ganz Unrecht haben. Allein im Großen und Ganzen bleibt kein realer Gegenstand unpoetisch, sobald der Dichter ihn gehörig zu gebrauchen weiß." Die Frage ist, ob Gerhart Hauptmann icinen realen Wegenstand gehörig zu gebrauchen wuste. Spierüber kann man verschiedner Ansicht sein. Aber man wird dem Dichter nicht das Recht seines eignen Kunstftile verwehren dürfen. Stil des kunstwerfs ist dasselbe, was wir bei den Wegenständen der Wirklichkeit ihre Natur nennen. Wir sagen: dies und das liege in der Natur der Dinge. Sbenso dürfen wir sagen, es liege im Stil und Stoff des Kunstwerks, ob in Versen gesprochen wird oder in Prosa, ob die Rede lang ist oder kurz.

Mit Bewuftsein hat Gerhart Hauptmann dem Stoff seinen Stil gegeben. Er hat ihn scharf und bestimmt in einer so lebendigen Charakteristik der Versonen ausgeprägt, wie wir dies im deutschen Drama nicht gewohnt waren. Diesen shakesvearischen Zug, der unsern Dichter von allen Bulthäuptern der deutschen Litteratur glanzvoll unterscheidet, hat sein mitdichtender Vetter aus Bremen wohlweislich übersehn. Mag diese Charakteristik bei Loth anfechtbar sein, so steht sie, wie beim Doctor Schimmel= pfennig, auch beim Dritten der Eingewanderten, beim Ingenieur Hoffmann, über allem Zweifel. Bei allen Dreien ist neben lebendigen Vorbildern ein Ginfluß "der Wildente" von Henrik Ihfen nicht zu verkennen: Loth, Hoffmann und Doctor Schimmelpfennig stehn ungefähr so zu einander, wie Gregers Werle, Hjalmar Etdal und Doctor Relling. Bei Hoffmann aber hat sich das Hjalmarisch-Maumenschliche zur bewusten und berechneten Gemeinheit ber Gesinnung kristallisirt. Er ist mehr als der traurige Zwitter, für den ihn Schimmelpfennig hält. Er ist. ganz diesseits von Gut und Bose gesprochen, ein Gesimmungslump, dem die beiden Andern, besonders Loth, etwas gesinnungspropig gegenüberstehn. Hoffmann ist einer jener Schmaroper, die ohne viel Kraft, Mut und Fleiß erklecklich im Trüben zu fischen verstehn und gerade von dieser Beschäftigung aus zu Repräsentanten

sogenannten gesunden Menschenverstandes werden. Deg. Als bei der ersten Aufführung des Stückes Herr Buftav Radelburg mit der ihm eignen äußern Liebenswürdigkeit auf Loths idealistische Doctrinen die nüchternen Antworten des "eminent praftischen" Mannes gab, ging jedes Mal die Sitreihen des Zuschauerraums ein Beifall. 92icht blos unter den von ihm betrognen schlesischen Roblenbauern, sondern auch bei einem Teil des erwerbs fräftigen Berliner Publicums war Hoffmann ein gemachter Mann. Wer hätte nicht freudig damals eingestimmt. wenn Radelburg Hoffmann im angenehmsten Schwerenöterton, an "Goldfische" denkend, ausrief: "Ich will von der kunft erheitert sein!" Und welch schmunzelnde Bustimmung ging durch die Reihen des Tiergartencapitals, als Hoffmann Radelburg hinter dem Rücken des socialistischen Bolfsbeglückers erflärte: "Mit Ansichten, wie er sie hat, in der Welt umberzulaufen, ist heutzutage weit schlimmer und vor Allem weit gefährlicher als stehten!"

Loth und seine beiden Augendsrennde sind nicht die einzigen, die ims ktohlendorf zuwanderten, um eine schwerstüssigen Wasse, jeder nach seiner Art, in Bewegung zu bringen. Es ist auch noch ein Berliner stellner da, der sich als Kannmerdiener verdungen hat und auf den schönen Ramen Ednard hört. Es ist ferner die liebedienerische, zwischenträgerische Frau Spiller da. Zwei köstliche, mit wenig Strichen lebenskräftig gezeichnete dienstbare Weister, von denen Er sich redlicher, Sie sich unredlicher am Ueberstusse derer nährt, die hier heimisch sind. Aber auch unter den Einheimischen klasst ein starker Wegensay. Es

ift der schreiende Gegensatz von Reich und Arm. Neben dem schlemmenden Bauernpöbel die darbenden, geplackten Arbeiter. Einer, ein Greis, der Bater Beibst, hat sich philosophisch mit seinen Schickschlägen fast abgesunden und für seine alten Tage als Andenken nur eine Brummigskeit zurückbehalten und eine Art versteinten Grolls. Aber in den jungen Gutsdirnen kocht noch wild das Blut. Und von allen der unglücklichsglücklichste ist Hopslabär, der Dorftrottel, eine Figur, die nicht unshakespearischer ist als Falstaffs Aufgebot.

Es sind nur landwirtschaftliche Arbeiter, die im Stück auftreten. Die Bergleute, die schwarzen, russigen Gestalten, die der Dichter während seiner Kinderzeit rings um den Heimatort in dunklen Massen auf allen Wegen traf, zeigt er nicht im Stück. Wie ein tieses, finstres Verhängnis durchwühlen und durchlockern sie das Erdreich, denen Schätze grabend, die zugleich durch dieses Grubenwerk auf ihrem Grund und Boden wankend werden. Auch ohne das der Dichter einen Kepräsentanten dieses Maulwurfsgeschäfts erscheinen läßt, fühlt man die düstre sociale Macht und ihre unterirdische Massenarbeit allenthalben.

Zwischen den Einheimischen und Zugewanderten schwebt das lieblich lebendige Bild Helenas, die von sich schon hätte sagen können, was nachmals Rautendelein, die Else, empfinden lernt: "Fremd und daheim." Sie fühlt sich als die Tochter des Trunkenbolds, der viehisch an ihren Leib tastet, und sie fühlt sich auch als die berusene Gefährtin des idealistischen Kämpfers für eine geistige und physische Ablung der Menschheit. An diesem Zwiespalt geht sie zu Grunde;

ein echt tragisches Schicksal, gegen bessen Fügung Aristoteles kann etwas einzuwenden gehabt hätte.

And gegen die Composition des Dramas, die von Pseudoaristotelikern unfrer Zeit geleugnet worden ist, fönnte Aristoteles fanm Einwände erheben. Die Ginheit des Orts und der Zeit ist strenger gewahrt als in den Sambenstücken dichtender Oberlehrer, in denen noch immer eine "Verwandlung" die andre bett. In einem einzigen Bimmer des Wohnhauses und auf dem Hofraum davor trägt sich während der Zeit von einer Nacht zur andern, ohne jede technische Iwangsmaßregel, ohne Monologe, Beiseites und ähnliche unrealistische Eselsbrücken der Theaterspielerei mit einer fast nachtwandlerischen Bühnen sicherheit die gange Begebenheit zu. Roch nie zuvor ist auf natürlichere Art ein in sich geschlossener Vorgang auf die Bühne gebracht worden, ohne daß die Gesetze des Lebens irgendwie verlett wären. 280 aber Wesete der Runst verlett worden sind, da handelt siche stets um leicht vertilabare, überschüffige Sinzelheiten. Wenn mitten in einer meisterhaften, höchst lebendigen und abwechslungs reichen, vollkommen bramatischen Tischscene plöglich eine lebrhafte Abhandlung, sogar mit genauen statistischen Daten, vorgetragen wird, wenn in einem Augenblick der Spannung zwei an der Spannung zumeist beteiligte Bersonen einander allerlei Ungläcksfälle fremder Leute erzählen, so sind das nur Beweise dafür, wie viel mehr Interesse der junge Pichter an seinem Stoff nahm, als an der Ausgestaltung dieses Stoffes. Aber um so bewunderungswürdiger ist es, daß daraus doch ein fünstlerisches Ganze entstand.

Im Bublicum find Bielzuviele dem Beispiel des Dichters gefolgt. Auch fie sahn mehr auf den Stoff als auf die künstlerische Gestaltung. So kam das Werk zu seinem merkvürdigen Schickfal. Als es im Hochsommer 1889 fertig war, erschien "Bor Sonnenaufgang" in C. K. Conrads Buchhandlung zu Berlin. In der Zueignung, die aus Erkner vom 8. Juli datirt ift, dankt der Dichter den Verfassern des "Papa Hamlet" für die "entscheidende Unregung" die er durch dieses Buch des "consequentesten Realismus" erhalten habe. Als Hauptmann es unterließ, mit Holz zusammen an die Arbeit zu gehn, wollte er seine tiesen Eindrücke von "Papa Hamlet" wenigstens in einer öffentlichen Anzeige des Buchs kundgeben. Bücherbesprechen ist aber seine Sache nicht. oder viermal hat er sich 1887 in den Akademischen Monatsblättern in diesem Metier versucht. So flüchtete er Dank und "freudige Anerkennung" in jene berühmt gewordnen Widmungszeilen.

Alls das schlecht und auf schlechtem Papier gedruckte Büchlein erschienen war, sandte der Verleger, Herr Ackermann, ein Exemplar sofort auch an den damals siedzigjährigen Dichter Theodor Fontane, der zwei Jahre vorher durch seinen lebenswahren Meisterroman "Trungen Wirrungen" bei Schöngeistern und Philistern so manches drollige Aergernis erregt hatte. In seiner höslich graziösen Art antwortete der alte Herr alsbald mit einem Dantschreiben an den Verleger. Aber dieser Brief war mehr als eine bloße Artigkeit. Theodor Fontane beglückwünschte den Verleger, ein so bedeutendes Werf edirt zu haben. Er



Gerhart Hauptmann
UND SEIN VATER.

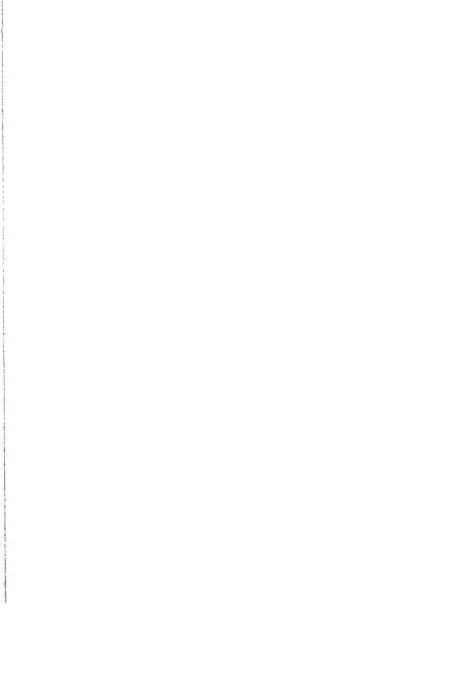

nannte dieses Werk "die Erfüllung Ibsens", und Er, der vieliährige zahmste Kritifer des zahmsten Softheaters, sprach ganz naiv den verwegnen Wunsch aus, dieses Drama aufgeführt zu sehn. Er erklärte sich bereit, es der "Freien Bühne", die eben damals ins Leben trat, dringlich an zuempfehlen. Dieser Brief des alten vornehmen, genialen Dichters machte auf Gerhart Hauptmann und Alle, die ihm nah standen, einen tief ergreifenden Eindruck. Werhart war mittlerweile 27 Jahr alt geworden. Es war das dritte Söhnchen gekommen. Eltern, Geschwister, Fran Marie nicht am wenigsten er selbst, waren voll Erwartung. Aber die Jugendiahre verstrichen, und das reiche innre Leben suchte noch immer den rechten Ausdruck, zerrieb sich in wechselnden Blänen. Run fam ein Etwas, vor dem die Tanten und entfernten Verwandten bas erschrecken musten. Man denke nur, wie sich die alten Bockerats über das Trama "Vor Connenanfgang" äußern würden! Noch schlimmer wahrlich als damals in großen Berliner Zeitungen Paul Lindau und Rarl Frenzel! Test zur Sache des jungen Dichters hielten die Getreuen, die das Werf schon vor dem Druck kannten: Bolfche, Wille, die Geschwister Carl und Martha, die Battin. Als Bruder Carl das erfte Exemplar der Buchausgabe mit dankbaren, liebevollen Widmungsworten ins Manover nachaeschieft erhielt, drahtete er dem Dichter nedend ernsthaft zurück: "Tausend Freuden fiber Deinen erften Schritt in Die Unsterblichkeit." Co fühlten die Rächsten. Run aber fam gang von außen ber unerwartet eine frohe Bestätigung dieser Freundesambersicht. Und diese Bestätigung fam von einer Seite, die ehrwürdiger

und ehrender, sachkundiger und zuverlässiger nicht seint konnte.

Fontanes Brief hatte wol die nächste praktische Folge. daß der Dichter Anfang September an den Borfigendere bes Bereins "Freie Buhne" Dr. Dtto Brahm ein Exemplar des Dramas fandte, begleitet von einem furzen Schreiben, woraus den Empfänger, "trot seinen weniger Beilen, eine Berfonlichkeit anzusprechen schien." Bur felben Frühlingszeit erst wie dieses Drama war dieser Berein entstanden. Während draußen im Riefermvald von Erkner der Dichter den Freunden das Stück vorlas, hockte brinnen in einem Wirtshause Berlins ein gang andrer Kreis von Litteraturinteressenten nicht sehr einträchtig bei fammen, beriet die Bereinssatungen, wählte einen Borftand, entwarf einen Aufruf. Süben und drüben wuste mart nichts von einander. Es vergingen Wochen, bevor marr von einander erfuhr. Wie Bölsche schon damals in einer biographischen Stizze richtig hervorhob, kamen die Begründer der Freien Bühne aus einer ganz andern Ecke des ästhetischen kriegsschauplatzes als der Dichter der schlesischen Bauerntragödie. Im lodern Zusammenhang zu beiden Gruppen standen höchstens die Brüder Heinrich und Julius Hart, die dem Dichter ihre fraftige An erkennung nicht vorenthielten. Erst diese Tragodie führte beibe Gruppen fest zusammen.

Als Otto Brahm das Stück las, hatte er Fontanes Empfehlung noch nicht erhalten. Er war bald entschieden, das Stück aufzuführen. Erst nachdem dieser Beschluß endgültig gesaßt war, ersuhr er zu seiner Freude, daß da mit zugleich ein Wunsch seines alten Gönners und Freundes erfüllt werden sollte. In der Tat wäre die Freie Bühne ohne Daseinsrecht gewesen, wenn sie, nach den damals noch verbotnen "Gespenstern" Ibsens, nicht vor allen andern Stücken dieses verheißungsvolle Erstlingsdrama eines jungen unbekannnten Deutschen dem Publicum und nicht am wenigsten dem Versasser selbst vorgestellt hätte.

durch die wohlgelungne Aufführung Schon "Gespenster" am 30. September war die Freie Bühne in ben Mittelpunkt bes allgemeinen künftlerischen Interesses getreten. Berlin sprach von ihr wie zu spätern Beiten von Mascagni oder von der Kunst des Radelns. Schon die Wahl der "Gespenster" hatte erhitzte Anhänger und erhitzte Wegner geschaffen. Begierig fragte man in beiden Lagern: was wird das Nächste sein? Dieses Nächste lag im Buchhandel vor. Iedermann konnte das Stück vorher lesen. Je mehr davon bekannt ward, desto mehr ward es gelesen. Das allgemeine Urteil ließe sich in einen Sat zusammenfassen, den Gerhart Hauptmann selbst zwei Jahre früher auf Hermann Conradis "Lieder eines Sünders" bezogen hatte und in welchem er von einer gewissen "lleberfraft" des Dichters spricht, "einer wüsten Zügellosigkeit seiner Phantasie, die sich mitunter in Robeiten verliere, deren oft nicht einmal wißige Brutalität fünstlerische Wirkungen nicht aufkommen laffe." Schon lang vor der Aufführung stritt man bei allen Biers und Kaffeetischen nicht so sehr über den litterarischen Wert des Stücks als über seine Aufführbarkeit. Sollte man wirklich die Dreistig keit haben, derartige Scenen, wie sie hier ein Anfänger wagte, auf eine noch so freie Bühne zu bringen? Was fam nicht alles an Greueln in den fünf Aften dieses schaubervollen Dramas vor! Im ersten Akt, nun da aina es noch! Da sollten wir blos zur Enthaltsamkeit bekehrt werden, damit unser Nachwuchs kräftig werde; das fanden die Stammgäfte von Siechen und Haußmann, wenn sie ihren Durst mit ihrer Kraft verglichen, zwar "lächerbar." aber, da sichs nur um einen Prediger in der Wüste handelte, noch nicht gar zu gemein und niederträchtig. Jedoch schon im zweiten Aft, da häuften sich die Standaler: ein betrunkner Bauer vergreift sich auf offner Scene an seiner eignen Tochter, und der Verlobte dieses Mädchens schleicht vor Tagesgraun aus der Schlafstube ihrer Stiefmama. Im dritten Aft will der Mann einer Wöchnerin seine junge Schwägerin kirren, und wir er= fahren, daß die Wöchnerin samt ihrem Söhnchen durch naturwidrige Vererbung dem Trunk ergeben ist. Im vierten Akt macht ein Eretin Luftsprünge. Und nun aar im fünften! D Gott! Da hört man aus der Nebenstube das Wimmern einer Gebärenden! Und das alles sollte im pikfeinen Leffingtheater, wo sonst nur "Der Kall Clemenceau" und die Wunderwerke Oscar Blumenthals gegeben wurden, auf die Freie Bühne? Wenn bas geschah, dabei sein must' ein Jeder. Aber Jeder muste auch seine gehörige Tracht sittlicher Entrüstung und ästhetischer Empörung mitbringen. Ein praktischer Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer brachte außer seiner Empörung und Entrüstung sogar noch eine Zange mit, um der wimmernden Frau im rechten Augenblicke medicinisch beizuspringen. Rugleich suchte man durch anomme Drohe und Warne briefe die mutigen Schauspieler, vor Allem die treffliche Else Lehmann, einzuängstigen. Inzwischen waren diese Schauspieler mit dem Megisseur Hans Meern, Director Brahm, dem Dichter selbst eifrig und emsig bei der Arbeit. Während jener uns allen unvergeklichen Vorbereitungszeit machte auch ich die persönliche Befannt schaft Hauptmanns, von dem ich bis zum September 1889 faum den Namen gehört hatte. Auf jeder Brobe wurden Längen beseitigt und die gewagtesten Kraßheiten so viel wie möglich gemildert, ohne daß der Grundcharafter des Dramas und seiner "handelnden Menschen" dadurch beeinträchtigt war. So konnt' es geschehn, daß die Wöchnerin überhaupt nicht gewinnmert hatte, als im Parfett jener Weburtshelfer dennoch, weil er sichs mal vorgenommen batte, seine intime Zange wie ein boch gehaltnes Banner des Wahren, Guten, Schönen durch die schwäle, von Entrustung und Emporung sengende Luft des Leffingtheaters schwang.

Diese Action in der Action war der Höhepunkt wildester und wüstester Lärmsenen. Denn zu einer Ablehnung des Stückes kam es nicht. An den Protesten der Gegner erwärmte und erhitzte sich der Beisall derer, die in diesem neuen Werk Jugend, Kraft, Mut und eine große dichterische Gabe begrüßten. Diese Freunde tobten schließlich ebenso wild wie die Gegenpartei. Und nach den Aktschlüssen auf der Bühne muste der junge Dichter dem tollsten Hegensabath Stand halten.

Damals sah auch Theodor Fontane seinen Protegé

zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht, und er schrieb der Bossischen Zeitung über diesen persönlichen Eindruck:

Statt eines bärtigen, gebräunten, breitschultrigen Maunes mit Schlapphut und Jägerschem Klapprock erschien ein schlank aufsgeschossener, junger, blonder Herr von untadligstem Rockschnitt und untadligsten Manieren, verbeugte sich mit einer graziösen Anspruchsslosigkeit, der wol auch die meisten seiner Gegner nicht widerstanden haben. Sinige freilich werden aus dieser Erscheinung, indem sie sie für höllische Täuschung ausgaben, neue Waffen gegen ihn entnehmen und sich gern entsinnen, daß der verstorbene Geheinte Medicinalrat Casper sein berühmtes Buch über seine Physikatsund gerichtsärztlichen Ersahrungen mit den Worten ansing: "Weine Wörder sahen alle aus wie junge Mädchen.

Ein fernab stehender Zeuge, Heinz Tovote, schilderte drei Monate später die Vorgänge jenes Tages wie folgt:

Man konnte darauf rechnen, daß die Mitglieder des Bereins sich zusammenfinden würden, um unvoreingenommen die Entscheidung über Stück und Aufführung zu fällen; allein schon am Schluffe bes erften Aftes war es Jedermann flar, daß dieje Boraussetzung auf einer argen Täuschung beruhte, und daß es sich hier um den Kampf für oder gegen den Realismus handelte. Das Publikum setzte fich aus benselben Elementen zusammen, die fich bei jeder Bromiere zu vereinigen pflegen. Man war Mitglied des Bereins geworden. weil es eben Mode geworden war; weil man natürlich hier nicht fehlen konnte; und diese Sonntagsmatinee wurde mit denselben Augen angesehen, wie jede andere. Neben diesem Teile des Publicums, diefer verftändnislofen Kunftsinnheuchelei war eine gange Schar anderer vertreten, die sich die Gelegenheit nicht ent= gehen laffen wollte, Standal zu machen. So gab es benn einen Theateritandal, wie er sich schimpflicher nicht denten läßt. währende Zwischenrufe und Bemerkungen, die nur die Dummheit des Rufers ins hellste Licht segen konnten, eifrigste Bersuche in ben Paufen, gegen das Stud Stimmung zu machen, ein wütendes Zischen am Ende eines jeden Attes - und doch blieben all die Bemühungen zulett fruchtlos. Gegen ben nicht enden wollenden Beifall konnte die edle Sippe nicht aufkommen.

Wenn Hauptmann litterarisch bewanderter gewesen wäre, so hätt' er sich damals sagen müssen, daß, seitdem es ein Theater gibt, nur ganz wenige Dramatiker in einer so kriegerischen Situation die Fenertause empfangen haben. Dieses Toden der Menge konnte seiner Zukunst blos zwei Wege weisen. Brüllte man ihm dort unten zum Sieg oder zum Untergang? Ein dritter Weg, die goldne Wittelstraße, war nicht mehr zu gehn. Sieg oder Untergang! Diese Frage stand auch in zwei großen dunklen Augen, deren prüsender Wlick aus der Loge heraus klug und gespannt das auf die Bühne, dald in den Kampf und Streit spähte. Das Haupt der jungen Frau hob sieh seitwärts. Ihre Seele schien ruhig. Sie sah Sieg.

Ter Streit der Meinungen, die zumeist vorgefaßt waren, setzte sich in den öffentlichen Besprechungen des Stücks und seiner Aufführung fort. Während der nächsten Tage und Wochen las man in den Alättern das Widersprechendste. Wie neuerdings Herr Anton v. Werner den modernen "Walern der Häßlichkeit" nachschmähte, sie wollten die "Häßlichkeit verherlichen", so schried damals im Hindlich auf "Vor Sonnenanfgang" ein Anonymus:

Es wäre wirklich an der Zeit, daß gegen derartige Aussichreitungen des "jüngsten Deutschlands" energisch eingeschritten würde, daß man diese Herren mit ganz frästigen Rutenstreichen aus dem Tempel der Aunst heraustriebe. Wer an solchen Schmuß und an solcher Gemeinheit, wie sie die neue Richtung uns als die einzig wahre Kunst hinstellen will, Freude sindet, mag dies auf eigne Rechnung und Gesahr tun. Er erlaube aber auch gütigst, daß alle die, welche es mit der Kunst ernst meinen, und die nicht der Aussich sind, daß sich die Wahrheit der Poesie nur in

Zügellosigkeit und in der Freude am Schmutz zu erkennen gibt, ihrer entgegengesetzen Meinung energisch Ausdruck verleihen und mit rücksichtsloser Schärfe gegen jene Stümper in der Litteratur vorgehen, um ihnen nach Kräften den grenzenlosen Eigendünkel zu benehmen.

Nicht jeder der Entrüsteten war so findig, in Gerhart Hauptmanns Erstlingsdrama die Tat eines Stümpers zu erkennen. Aber ungefähr auf den Grundton dieser jetzt so erheiternden anonymen Auslassung waren fast alle ablehnenden Kritiken der Presse damals gestimmt. Wie bei Ibsens "Gespenstern", so brach auch diesmal, disweilen in einundderselben Zeitung, Krieg aus. Im Deutschen Tageblatt zogen zwei edle Kitter ins Turnier: Fedor v. Zobeltitz war dagegen, Ernst v. Wolzogen war dafür. Inzwischen hat sich Wolzogen unter den modernen deutschen Dramatikern hinter Gerhart Hauptmann einen ehrenvollen Platz erworben. Sein "Lumpengesindel" kann als echte deutsche Komödie neben dem "Collegen Crampton" bestehn. Schon darum verdient sein gutes Wort von damals Beachtung. Er schrieb:

Ich muß erklären, daß ich in Bezug auf die äfthetische Wertsichäung des Hauptmannschen Wertes einen wesentlich andern Standpunkt einnehme als mein verehrter College F. v. Zobeltiß, der sich durch dessen krassen Naturalismus dermaßen abgestoßen stühlte, daß er mit dem jungen Verfasser gar schonungslos ins Gericht ging. Die Aufnahme, die dem merkwürdigen Werke von dem Kopf an Kopf gedrängten Publicum bereitet wurde, kann durchaus nicht als Ausdruck unbefangener ästhetischer Wertschäumg angesehen werden, denn auf den Gesichtern des weitaus größten Teils dieses Publicums stand schon vor Beginn der Vorstellung die Hoffmung auf einen gehörigen Spectakel, die Absicht, sich einen "samosen Ulk" zu leisten, deutlich geschrieben. Das alberne Lachen

selbst während der so innig leuschen Liebesseene, der vorwizige da capo-Rus nach derselben und der ost gewis höhnisch gemeinte Beisalt verrieten genugiam, wes Geistes Kinder diese Leute waren. Ebenso deutlich tieß sich aber auch erkennen, daß sehr Viele wider Villen durch die Kraft der Charatteristit und den überwältigend naturwahren Stimmungsgehalt vieler Scenen zu ehrlicher Bewunderung sortgerissen wurden. So ist es zu erklären, daß der erste, dritte und vierte Alt sast undeftrittenen, tosenden Beisalt sanden, daß der Vorhang nach sedem Alt vier, sünf, sechs mal ausgeben muste, daß auch der Tichter stilrmisch gerusen wurde es wollten doch auch die Feinde des Naturalismus den jugend lichen Uebetäter von Angesicht sehen! Am Schlusse erst gebrauchten die Spaßvögel wie die ästhetisch Ergrimmten ihre Lungen zu lauten Pfin Rusen, Pseisen und Zischen – doch blied auch hier der Beisalt im Uebergewicht.

Wie wirste nun dieser ganze Spectakel auf den jungen, stillen Dichter, der sich plöstlich aus seiner Verborgenheit, seiner Ungekanntheit ins grellste Tageslicht gerissen, durch Schmähungen auch in seiner Ehre ver unglimpst sah, der nun plöstlich mitten im Streit, mitten in der Welt stand, dem nur die Wahl noch blieb, berühmt oder bersichtigt zu werden? Anscheinend trug er dieses sonderbare Schicksal getrost. Vielleicht war es ein Glück für ihn, daß er die Stimmungen, in die ihn sonst diese Hete hätte treiben können, bereits vorher durchlebt und, wie es scheint, überwunden hatte. Stellen im "Prome thidenlos" deuten darauf hin. Schon damals war er auf Streit gesaßt gewesen:

Beim Saitenspiele muß die Waffe bligen, Und weh dem Sanger, der den Frieden singt! Auf seinem Schilde muß die Wahrheit sitzen, Die er im Kampfe selbst dem Feinde bringt. Er wuste schon vorher, wie weit der Weg, auf den ihn das Mitleid mit dem Elende der Welt sendet, vom Wege der Menge entfernt ist, die in einer Kunstanstalt vor Allem das sucht, was sie Vergnügen nennt.

Statt euch zu quälen, soll ich mit euch scherzen, Indes im Innern mir die Stürme wüten, Aus meinem Liede jeden Windhauch merzen. Doch nein! Fahr hin, du traurige Umnachtung! Der, dem ich singe, fordre meine Uchtung.

Ihr Andern aber weicht von meinem Sange; Er kennt euch alle und er scheut euch nicht. Doch unter eurem Blick wird er zur Schlange, Die ihre Gitter zischend mir durchbricht. Nun ist das Lachen so bei euch im Schwange, Daß ihr so lange lacht, bis sie euch sticht. Das aber möchte gern mein Sang vermeiden, Drum laßt mein Gleis von eurem Gleis sich scheiden.

Als der Dichter dieses schrieb, bedachte er nicht, daß ein solcher Weg der Einsamkeit am wenigsten dem Drasmatiker vergönnt ist. Und auch als er sein Drama schrieb, vergaß er dies. Er schrieb es ohne jeden Gedanken an eine Bühne und an ein davor sitzendes Publicum. Er ahnte so wenig wie seine nächsten Freunde, daß sich sofort eine Bühne bereit sinden werde, es ihm vorzustellen. Er dachte nur daran, seinem Stoff die zweckmäßige Form, seinem Empfinden über den Stoff den zweckmäßigen Ausdruck zu geben. Der Dichter heischt Ergebenheit in seinen Willen:

Kein Doppelzwang bedrücke meine Stimme, Ich fordere von eurer Lieb und Hulb, Daß sie auf meines Stromes Wellen schwimme Durch regellose Ufer mit Geduld; Und reiz ich wen zum Aerger und zum Grimme, So liegt auf mir kein Schatten einer Schuld, Denn meine Seele läßt sich nicht regiren, Noch wie ein Schulpferd zur Parade führen,

An einer andern Stelle mahnt der Dichter des "Promethidenloses" seinen Helden:

Wolan, geh beiner Prüfung nur entgegen! Du wirst bein Kampsschwert balb zur Ruhe legen Und schmerzlich unter hartgeslochtnen Ruten, Wenn nicht verbluten, so doch lange bluten.

Diese Prüfung schien der Dichter schon überstanden zu haben, bevor der Sonnenaufgangsstandal losbrach. Wit herbem Humor hat ers vorausgefühlt, was all seine Gegner von ihm mündlich noch fräftiger sagten als in den Zeitungen:

Und da sie alle sich betroffen fühlten, So kams, daß sie geheim ihr Mütchen kühlten An diesem Bürschlein, diesem jungen Lassen, Dem Naseweis, dem Zänker und dem Affen, Dem Schellennarren, jung und unerfahren, Dem Aberwißigen mit den Semmelharen, Der nun der was? der Tränen für die Armen, Verkommmen hatte und ein heiß Erbarmen.

Und dieser junge, "semmelblonde" Verherlicher der Häftlichseit und des Schmutzes sprach schon damals, schon 1885 das Wort aus, das vier Jahre später in jenem ganzen Zank der Vorurteile reinigend, verständigend, versöhnend hätte wirken müssen, das Lvort, in dessen paradoger Ironie sich die Milde seines Zwecks und die Strenge der

Mittel straff zusammenfaßt, das Wort vom "unmensch= lichen Mitseid":

Die also nun vereint zu festem Ringe Beschlossen, ihm zu legen Garn und Schlinge, Und ihn in corpore wie einen Sklaven Für sein unmenschlich Mitleid abzustrafen. Nichts ahnt Selin, drum hat er frisch gesprochen. Uhnt denn der Bruder, daß er was verbrochen Und daß er rings von Feinden sei umlauert, Beil er um den verlornen Bruder trauert?

Wären diese Verse nicht schon 1885 im Druck erschienen, so müste man glauben, der Dichter hätte sie unter den Nachwehen des 20. October 1889 niedersgeschrieben. Ebenso die folgenden:

Da keiner nun von allem was begriffen, So griffen sie zu allbekannten Kniffen — Sie brachten keine Gründe, Gott bewahre, Sie taten närrisch, rauften sich die Harc, Ergingen sich in unbestimmten Tönen Und sprangen schließlich über zum Verhöhnen, Weil es das Leichteste von allen Sachen: Unfähigkeit versteden unter Lachen.

Daraus entstand ein Streit. Man griff zum Schimpfen, Zu diesen allbekannten Dummheitstrümpfen. Man überlud den unerfahrnen Knaben Mit diesen beißenden gemeinen Gaben. Selin dagegen hieß mit Flammenblicken, Sein eignes Schwert zum Kampfe sich beschicken. Da aber riesen seiner Liebe Henker: Er sei ein Friedenstörer, sei ein Jänker.

Bon Selin heißt es bann weiter:

Selinens Brust ist wie vom Blitz getroffen Mit ihrem Schnen, ihrem Tun und Hoffen. Er martert sich und wälzt in trüben Qualen Sich hin und her und fragt zu tausend Malen: Ob er benn wirklich solch ein Unhold wäre, Der nur der Menschen stillen Frieden störe. Und wies zu Ende geht, da wills ihn dünken, Als sei er wert, im Meere zu versinken.

Nach dem 20. October 1889 hatte (Verhart Hauptsmann kein solch verzweiseltes Bedünken mehr. Während Doctor Stockmanns compacte Majorität an seinem unsmenschlichen Mitteid nur das Unmenschliche, nicht das Witteid fühlte, klüchtete sich aus allem Zank und Lärm der "Friedenstörer" hinter eine neue Arbeit, die er "Das Friedenssest" benannte.

## Zwei familiendramen.

Schon Anfang 1890 erschien "Das Friedensfest" in der Zeitschrift Freie Bühne. Im Juni ward es im Berein Freie Bühne als lette Vorstellung des ersten Spieljahrs aufgeführt. Es geschah an einem hellen Sommertage, der im größten Contraste stand zu der trostlosen Winterstimmung des Dramas, das dem Publicum weniger Abscheu als Scheu einflößte. Bereits im November des= selben Jahres las der Dichter in Charlottenburg sein brittes Drama vor. Es hieß mit einer Kakophonie im Titel und auch sonst nicht allzu bezeichnend "Einsame Menschen." Ich hab es seither oft aufführen sehn; es find in Berlin wie in Wien hervorragende Schausvieler barin aufgetreten; aber ich habe von dieser zarten Dichtung nie einen tiefern Eindruck empfangen als damals, da der Dichter selbst sie vorlas. Das Werk erschien zu Neujahr ebenfalls in der Zeitschrift Freie Bühne und kam auch sofort im Verein Freie Bühne zur ersten Aufführung. Durch dieses Stück eroberte sich Gerhart Hauptmann schon große, vornehme öffentliche Theater. Adolf L'Arronge ließ es,

freilich um den mittlern der fünf Acte grausam verkürzt, im Deutschen Theater, Director Max Burckhard ließ es im k. k. Hofburgtheater zu Wien aufführen.

Wer vom "socialen" Drama "Vor Sonnenaufgang" zu diesen "Familienkatastrophen" gelangt, hat das Gefühl, aus Felbern, Hof und Garten ins Innre eines Hauses einzutreten. Dort war die Familie des Bauern Krause ein Typus; man sollte sich denken: wie bei Krauses, so geht es auch nebenan bei Müllers, drüben bei Meiers und hinterwärts bei Schulzes zu. Die vier Wände aber, in denen "das Friedensfest" begangen wird, die vier Wände, in denen wir "Einsame Menschen" leben, lieben und leiden sehn, umschließen ein eigentümliches, absonder= liches Menschenschicksal. Hier wie dort drängen sich im engen Raum nur wenige Personen, sechs oder acht, an einander, auf einander und gegen einander. Gerade durch die Enge der Verhältnisse, durch Gleichartigkeit des Bluts bei Altersunterschieden entstehn Reibungen, Erbitterungen, Qualereien, die sich bis zur Unversöhnlichkeit, bis zur Verzweiflung steigern. Vor der landläufigen Durchschnitts= auffassung scheint, allen Lebenserfahrungen zum Troß, cine Familie der Außenwelt gegenüber immer als ge= schlossenes, harmonisches Ganzes dazustehn. Man pflegt von außen her ohne weitres vorauszuseten, daß wie der Vater so auch die Mutter, wie die Mutter so auch die Tochter, wie die Tochter so auch der Sohn denken, fühlen und wollen. Der naiven Scheinheiligkeit dieses Dogmas tritt Gerhart Hauptmann noch gründlicher entgegen als Ibsen und andre Darsteller moderner Familienconflicte. "Einfach furchtbar," wie Doctor Schimmelpfennig von den Zuftänden des Witzdorfer Bauernhofes sagte, find auch im "Friedensfest" die Zustände der Familie Scholz. Auch hier waltet nicht die geringste Kücksicht auf irgend welche Schonungsbedürfnisse des Publicums und Schönheitsregeln stoffhuberischer Achthetiker.

Der Bater und die beiden Söhne haben sich Sahre lang in der weiten Welt umhergetrieben. Sie konnten die Scelenlast, die sie an heimische Vorgänge drückend mahnt, nicht los werden. Zu Hause sitzen Mutter und Tochter. Beide quält die gleiche Last. Die Selbstqualen arten in Zank und gegenseitigen Vorwurf aus. Jeder sucht im Andern die Schuld. Jeder ist bereit, sich gegen den Andern mit dem Dritten und dann wieder gegen den Dritten mit dem Andern zu verbünden. Ilnd doch ge= lingt es Keinem, sich selbst ganz frei zu sprechen. Alle fünf verbeißen sich im Glauben an eine Schuld und fühlen nur dumpf, wie abhängig sie allesamt von heimlichen Gewalten sind, die in ihrem Fleisch und Blut leben, gegen die ihr Wille nicht ankann, in denen die Unabänderlichkeit ihrer Naturen besteht. So gewähren sie das jammervolle Bild von Fliegen, die sich im Spinnennetz zu Schanden zappeln. Der sogenanute "gute Wille" zum Familien= alück, zum Friedensfest lockt sie oft genug. Hier schüttelt der Bruder dem Bruder die Hand. Hier schließt der Bater den Sohn in seine Arme. Dort hängt die Tochter am Halse des Baters, und bald von dem, bald von jenem wird Matterchen gehätschelt. Aber immer wieder legt sich mit schwerem, unsichtbarem Druck eine Geisterhand auf

viese langenden Seelen, und im Handumdrehn ist alles wieder beim schlimmen Alten. Unselige Menschen gehn hoffmungslos durch ihr Schicksal, das an ihre Familienart sestgebunden ist. Ihr Fatum liegt ihnen wie eine Kranksheit in den Adern, schleicht wie ein Bandwurm durch ihre Eingeweide, zehrt wie ein Fieder an ihren Knochen.

Der alte Bater ist schon nah am Biel. Unverhofft fehrt er heim, um sich zu überzeugen, daß alles noch beim Selben ift, und unter bem Gindruck, Alltes werde wieder nen, stirbt er. Die Mutter wird sich wie bisher so weiter durch ihr elendes Dasein guängeln, und in ihr beschränktes Wehirn wird sich die Faage: "Wer hat Schuld?" so lange einbohren, bis auch sie nicht mehr sich und Andre umjammern fann. Der ältere Bruder geht verdroffen und chnisch an irgend ein gleichgiltiges Tagesgeschäft. Er wird leben, weil er ohne Hoffmung und ohne Achtung vor sich felbst, ohne Wlücksgefühl und ohne Wlückverlangen leben fann. Die Tochter, schon recht sänerlich, ein Weschöpfohne Anmut des Rörpers und der Scele, wird gang versauern, und ihr dürftiges Herz wird den Trost finden: "Die Andern hatten Schuld." Bon Allen der Unglücklichste aber ist der jüngere Sohn. Denn er hat den freisten Blick, das zarteste Gewiffen. In ihm liegen Keime zum Glücklichsein und Glücklichmachen. Was in der Natur der Eltern Butes war, hat sich auf ihn gesteigert vererbt genigle Züge des Baters, die musikalische Begabung und Reigung der Mutter. Aber eben darum, weil er feiner fühlt als die Andern, ist auf ihn die schlimmste Erbschaft gefommen. Ihn guälen und renn knabenhafte Berirrungen zumeist. Er ist der Sinzige, der sich zu einer Tat moralischer Empörung aufgerafft hat und auch diese Tat, edel in ihren Motiven, frevelhaft in ihrem Zich, muß er bereun: er züchtigte mit eigner Hand den Bater, weil dieser die Mutter beschimpst hatte. Gerade in ihm wiederholt sich das Wesen des Baters. An der Verzgangenheit des Baters sieht er das Bild seiner eignen Zufunft.

Es liegt in diesem jungen Menschen so vicles zur schönen Entwicklung bereit, so vieles, was nach Hilfe, nach Rettung ruft, daß es wunderbar wäre, wenn nicht auch Rettungsversuche angestellt würden. Zwei Frauen= herzen sind ihm gut. Sie lieben sein zartes, feines, künstlerisch angelegtes Wesen; was dumpf auf ihm lastet, jenes Unheimlich-Heimliche glauben diese nawen Optimisten mit guten, sanften Sänden wegstreicheln zu können. Er soll Frieden schließen mit den Seinen, dann wird alles wieder gut, wähnen diese lieben, weltunkundigen, in sich selbst zufriednen Seelen. Mit milber Gewalt leiten sie ihn am Weihnachtsabend zum Friedensfest ins Elternhaus zurück. Aber ihre Nächstenliebe ist machtlos. Mit Ent= setzen sieht die Frau, die dem Geliebten ihrer Tochter mehr als schwiegermütterlich zugetan ist, wie sich ihr treues, reines Kind in fremde Schicksale gefährlich ver= strickt. Den zappelnden Fliegen im Spinngeweb flattert ein junges Libellchen zu. Die kleine Ida Buchner handelt anders als Alfred Loth. Sein männischer Egoismus ließ lieben lieben sein und ging bei Zeiten aus der Luft, die er für verseucht hielt. Idas weibliche Hingegebenheit hängt

sich, je fränker sie ihn findet, desto inniger an den Liebsten; und in dieser Situation müssen wir am Totenbett des Vaters, dem der Sohn so ähnlich wird, das junge Par verlassen. So wenig Hossinung der Dichter gibt, so läßt er doch zulest die Frage offen, ob Idas starsen, demätigem Glauben an den Geliebten nicht doch das Mettungswerf glücken wird, das die kleinmütige Zweiselssucht der alten Mintter Scholz nicht hat vollbringen können. Vater Scholz ist dem Verfolgungswahn erlegen: schon gankeln die Gespenster dieser Erdschaft auch um das Hirn des Sohnes. Vsird es einer Frauenhand glücken, sie von dort zu verscheuchen? Der Dichter sagt weder Rein noch Za.

Berneinen will er die Frage nicht, denn er traut der Frauentiebe viel zu und möchte hoffen. Bejahn aber fann er die Frage auch nicht, denn wenn heut und gestern bei sterblichen Menschen noch Glück und Friede war, wer fann wiffen, ob nicht morgen schon die Wespenster wiederfehren? Die Menichenfenntnis moderner Seelendichter hält es mit dem alten Philosophen, der keinen vor seinem Jod glüdlich pries. Wenn Hauptmanns "Friedensfest" zu seinem dritten Att noch den oft begehrten vierten hatte, so muste dieser vierte Alt auf alle Falle mit dem Ind der beiden Liebenden schließen. Denn, wenn er "glücklich" schlösse, so wäre das Wanze eine "Komödie" gewesen, oder es bliebe die Wesahr bestehn, daß in einem fünsten Alt das Glück doch wieder ein Ende hätte. In dieser Unsicherheit liegt bei solchen Kamilienkatastrophen von attem Tragischen das Tragischste. Rein noch so hoffender Blick in die Zukunft gibt die Gewähr, daß es immer so bleiben wird, und darum kann der Schluß jedes Dramas, das nicht mit dem Tode der Hauptsbeteiligten endet, immer nur ein Abschluß des Vorhersgegangnen, nicht ein Ansang des Kommenden sein.

Eine düftre und dicke Wolke liegt wie über den Vorgängen, so über den Gemütern in diesem Familien= drama. Der psychiatrische Eindruck waltet vor. Es ist fein Zufall, daß beinah in derselben Zeit, als er dieses Drama schrieb, der Dichter zugleich eine novellistische Studie aufzeichnete, die durchweg aus dem Psychologischen ins Psychiatrische übergreift und mit sichrer Hand das Wesen eines starken, eigenwilligen, aber schwer erkrankten Geistes gestaltet. Es ist auch kein Zufall, daß dieser "Apostel" gerade in Zürich seinem unvermeidlichen Schickfal, dem Irrenhaus, entgegengeht; denn Zürcher Eindrücke, der Verkehr mit Forel und seinen Schülern, haben Gerhart Hauptmanns Interesse für anormale Geistes= und Scelenzustände gesteigert und durch Erfahrungen bereichert. Jener Apostel, der sich auch äußerlich vom Groß der Menschen unterscheiden will, der sich kleidet wie der Münchner Maler Diefenbach, der ein Gegner der anima= lichen Kost ist, der auf den einfachsten und reinsten Zu= stand der Natur auch die Sitten und Gewohnheiten der Menschen zurückführen will, sucht mit einer frankhaften, abnormen Begier das Natürliche und Gesunde, und je mehr er sich in diesem Streben von den Uebrigen ge= trennt sieht, besto mehr wächst ihm das Selbstgefühl; er bünkt sich wie Jesus Christus; ihm ist vor seiner Gott-

ähnlichkeit nicht mehr bange. Wie hier den Größemvahn, so hat der Dichter im "Friedensfest" die kechrseite des Größenwahns, den Verfolgungswahn, geschildert, nicht wie dort in einem ausgeprägten, entwickelten klinischen Fall, sondern als das nahende Unglück, das, nur halb gefühlt und halb verstanden, wie eine gefürchtete Epidemie die Gemüter der Beteiligten umfreift. Wer der Kunftgestaltung das Psychiatrische weigert, handelt folgerichtig, wenn er, wie's die meisten ersten Kritifer Gerhart Hauptmanns taten, "Das Friedensfest" furzweg ablehnt. Wer aber der Runft das Recht aller Dramatifer zugesteht, die menschliche Seele und das menschliche Schickfal zu verfolgen, so boch sie steigen und so tief sie sinken, der wird es nicht ver werstich finden, daß sich ein Dichter durch seinen Stoff genötigt sieht, psychologische Beobachtungen bis zu psychopathischen Schluffolgerungen hinzutreiben. Und wer das gelten läßt, wird die strenge, herbe, ernste Form, in ders beim "Friedensfest" geschieht, fünstlerisch bewerten.

Aus den psychiatrischen Abgründen steigt Gerhart Hauptmann im nächsten Drama "Einsame Menschen" wieder zu der sogenannten normalen Gesundheit der Seelen empor. Aber so wenig wie die Natur in dieser monistischen Welt, so wenig gelangt auch der Dichter an das ideale Ziel solcher Normalität. Ein Nebelstreif aus jenem Abgrund hängt sich vor Allem an die Gestalt des Helden dieser neuen Dichtung, des jungen Forschers Johannes Bockerat. Wie Helen Krause in "Vor Sonnenausgang", so endet anch er durch Selbstmord. Das Drama seines Lebens hat also den vielbegehrten "Schluß". Haben auf

"Das Friedensfest" in seiner strengern Orts= und Reit= einheit, seiner festern Geschlossenheit, seiner Einheitlichfeit dumpfer, trüber Stimmung, der Unentrinnbarkeit seines Schickfals, der knechtischen Gebundenheit des menschlichen Willens, in seinem Fluch von Alters her Henrif Ibsens "Gespenster" eingewirkt, so stehn die "Einsamen Menschen" unter dem Einflusse von Ibsens "Rosmersholm". Auch hier sind, wie in "Rosmersholm", Die Einheiten des Orts und der Reit nur wenig gelockert. Aber es öffnet sich hier nicht, wie im "Friedensfest" und in den "Gespenstern". blos der eine schmale Schicksalspfad, der durch Nacht und Nebel notgedrungen beschritten werden muß. Wie in "Rosmersholm" so gibt es auch in den "Ginsamen Menschen" eine reichere Fülle von Möglichkeiten. In diesen spätern Werken der Dichter ist das Leben farbiger und weiter geworden. Freilich ist eben darum die Entwicklung der Vorgänge nicht mehr so zwingend, nicht mehr so über= zeugend wie dort. Ihsen wie Hauptmann haben das Motiv der Vererbung jest zurückgesetzt. Die Macht der Körperlichkeit wirkt nicht mehr so stark. Dafür treten er= worbene geistige Mächte hindernd und verstrickend in deit Weg. Nicht mehr Familienblut, sondern Familiengeist führt durch Conflicte jum tragischen Ausgang. Die Menschen scheinen in ihrer geistigen Freiheit nicht mehr nur Sklaven, sondern auch schon Schniede ihres Schicksals zu sein, wenigstens Schmiedegesellen. Ein altes Thema der Weltliteratur, die Liebe zweier Frauen zu einem Manne, das, was der Ibsensche Chniker im umgekehrteit Kall "das dreieckige Verhältnis" nennt, wird hier von einer wesentlich neuen Seite behandelt. Der Dichter legt die feinsten Rerven moderner Seelen bloß. Es geschieht fein plumpes Unrecht; nicht das, was die zehn (Sebote Sünde nennen; es sind lauter gute und anständige Menschen, die hier einander guälen bis auf den Tod. Der Imiespalt liegt viel weniger in den Charafteren selbst als in der verschiednen Auffassung des Lebens. Eltern und Rinder, Mann und Frau, ja sogar die beiden Rivalinnen haben einander von Herzen lieb, aber sie verstehn eins ander nicht. Und nur weil der durch Sohnespflichten, Gattenpflichten, Baterpflichten an den engsten Daseinsfreis gebundene Mann in seinen tiefsten Empfindungen und höchsten Ideen von einem fremden Mädchen verstanden wird, wächst ohne Rücksicht auf den Unterschied der Geschlechter eine Freundschaft auf, die dem furzen Blick der Andern verdächtiger scheint, als sie ist. Aber erst die Aurcht vor der Wesahr beschwört die Wesahr hers auf. Erst das Warnzeichen weist auf den Abgrund. Ein nur durch sich selbst erklärliches Seelenbündnis wird vor den allgemeinen Sittencoder gestellt und verliert dadurch seine unbefangne Reinheit. Die Lugendwacht, die auch envas Zionswacht ist, bläst Feurio, und erst dadurch, daß in die sauften Dämmerungen zweier Seelen ein brutales Licht getragen wird, steht alles in hellen Alammen. Erst als Serz vom Serzen roh weggezerrt wird, fangen diese Herzen an zu bluten, und das eine bricht. Aber alles, was so rob, so brutal, so blind larmend, so beimtücksich wirft, ift aufs Beste gemeint; Liebe wird vernichtet durch Liebe. Dieje duntlen Gewalten, die von Mensch zu

Mensch hinüberwirken, ohne böse Absicht, im besten Glauben, sogar im Namen Gottes, durchzittern die Dichtung.

Der Schauplat der "Einsamen Menschen" liegt von dem des "Friedenssestes" nicht weit ab. Spielte "Das Friedenssest" in einem imaginären Landhaus auf dem Schützenhügel bei Erkner, so spielen die "Sinsamen Menschen" in einer Villa zu Friedrichshagen. Von der Veranda übersieht man den Müggelsee. Aus der Ferne hört man bei günstigem Wind das Läuten der Bahnhofsglocke, das Pfeisen des Juges. Sin junger, begabter, nicht undemittelter Natursorscher, Iohannes Vockerat, hat sich in diese nervenstärkende Ländlichkeit zurückgezogen, um sein Erstlingswert über psychophysische Probleme abzuschließen. Möchten Junstgelehrte einwenden, ohne Apparate und akademisches Laboratorium könne er ein solches Werf dort draußen gar nicht vollenden, so hat Gerhart Hauptmanns Bruder Carl in Schreiberhau das Gegenteil bewiesen.

Dort braußen am Müggelsee gebar Frau Käte Vockerat den Stammhalter. Vockerats Eltern sind von ihrem Gut aus Schlesien zur Tause gekommen, die im Hause durch den alten Ortsgeistlichen vollzogen wird. Auch noch ein andrer Tausgast ist da, der Maler Braun, ein Studienfreund des jungen Vockerat. Kein größrer Gegensatz als zwischen ihm und den beiden Alten! Alle drei gute Seelen, stehn sie sich gegensiber wie "die liebe alte Zeit", an die man sich lächelnd erinnert, und die Verdrießlichseit des Augenblicks, den man just erlebt. Die Alten gehn in herrnhutischer Lebensweisheit und

Lebensweise auf. Sie tieben die Welt um Gottes und Gott um der Welt willen. Ohne Muckerei, Starrheit und Duckmäuserei haben auch sie ihr irdisches Verguügen in Gott. Sie beten und arbeiten und nähren sich redlich, freun sich aller guten Gaben dieser Erde und sind nicht ängstlich, auch mal auf einem dummen Winchen oder sonstiger kleiner Veltlichseit ertappt zu werden. Denn ihr lieber Gott ist ein leutseliger Herie vernebulgen Gins durch die Finger sieht: freilich merk dir das, Johannes nur den Gländigen!

Trisch, from und fromm haben die alten Vockerats bei Gottes Wort und autem Landschinken ihr einziges Rind erzogen, ihren Johannes. Alber dieser Rnabe wuchs mit eignem Sinn in eine neue Beit und in neue Ge danken hinein. Bon Gerocks Palmblättern ging er über unn Darwindenter Haectel. Und in derfelben Sphäle, wo das harmlose Faultier Braun ohne viel Jederlesens ein platfer Gottesleugner wurde, rang sich Sohannes Bockerat in peinvollem Seelensampf den Glauben der Bäter vom Herzblut weg. Er ward ein gewissenhafter Evolutionist, der sich auf seinem angenommenen Stand punkt noch nicht heimisch fühlt und darum desto hitziger streitet, je weniger er in sich selbst sicher ist. Die Wunde blutet fort, da er sein Queib nahm, ein indisserentes liebes Wesen, und sein Rind bekam. Auch jetzt, wo er das Söhnchen nach dem Wunsche der Großeltern christlich taufen läßt, findet er avijchen Lebensaewohnheit und Weltanschaufung keinen Ausgleich. Dieser Mangel an geiftiger Ueberlegen heit und ethischer Freiheit verstimmt ihn selbst. Wie an sciner Stubenwand neben Priestern im Tasar moderne Forscher hängen, so hängen in seiner Brust durcheinander anerzogne Gefühle und selbsterworden Ansichten. Das wirft ihn in die wechselndsten Stimmungen: bald ist er weich bald hart, bald nachgiebig bald unduldsam. Hier auf dem Schreibtisch liegt sein geliebtes Geisteswerk, über das die noch geliebtere Mama den ehrlichen Altweibersopfschüttelt; dort auf der Veranda hält diese Mutter eine Morgenandacht, gegen die sein Werk fämpft. Das macht den Reizbaren innerlich frank. Wer aber am tiessten drunter leidet, ist die kleine, vom Wochenbett noch angegriffne Frau, die nur auf ihn sich stützt und mit der wankenden Stütze selber wankt.

Es ist Stickluft in dieser nur von guten Menschen bewohnten Stube. Wenn aber die Tür aufschlägt, wer weiß, ob der Zugwind beleben oder erfälten wird? Die Tür geht auf. Herein zieht im Berbstwind von ungefähr. wer weiß woher, ein fremder Gast. Man fand die Art des Dichters ungeschickt, wie hier ein unbekanntes Fräulein, eine Deutschruffin, die in Zürich studirt, plöglich in diesen Familienkreis einfällt. Sie hat, auf der Durchreise aus den Oftseeprovinzen nach ihrer Universitätsstadt, in Verlin furzen Halt gemacht. Gin alter Bekannter, jener Braun, soll Kührer durch die Weltstadt sein. Da sie ihn in Berlin nicht findet, so sucht sie ihn im Vorort; da sie ihn nicht in seiner Wohnung trifft, so läßt sie sich von der neugierig = geschäftigen Zimmerwirtin herüber nach der Villa Vockerat führen. Warum sollte das nicht aeschehn? Tut nicht jeder mal auf Reisen einen kleinen Ausschritt, einen herzhaften Bagabondenstreich? Und vollends eine deutschruffische Zürcherin, warum sollte bei ihr nicht das aute Bureden der Friedrichshaaner Waschfrau doppelt belfen? Ueberdies ist sie auf die Befanntichaft des Naturforschers Johannes Bockerat ebenso begierig wie dieser auf die Bekanntschaft der philosophie befliffnen Anna Mahr. Denn Beide haben durch Braun viel von einander gehört und wissen sich im Dienst einer gemeinsamen Weistessache, die zugleich ihre Herzenssache ist. Rurg, Fräulein Anna ift nun einmal da! Sie bleibt gum (Sepatterschmaus, sie bleibt über Nacht, sie bleibt tagelang, Sie hilft der Mama Bockerat in Hauswochenlana. geschäften, sie sehließt mit Frau Käthe Dugfreundschaft; mit Johannes rudert sie auf dem See, wandelt sie durch den Wald, durchprüft sie seine Arbeit, plaudert und discutirt fie. Er fand endlich einen Widerhall seines Innern und ift athetsetia. Richt mir sein Weist, auch seine Rerven erfrischen sich. Zein Herz aber schweigt noch. Beide benfen nichts Schlimmes. Es bleibt bei "Fräulein Anna" und "Herr Doctor" auch im Invicacipräch und in der Dunkel frunde, bis julent. Und als sie eines Tages merken, daß Braun in den Bart brümmelt, daß Mama Bockerat die Stirne fraust, daß Frau Käthe sich härmt, daß "die Leute schon darüber reden" da sind sie schwer betroffen. Die Notwendigseit einer Trennung zeigt ihnen erst, wie nah sie sich getreten sind. Und je angstvoller sies vor ein ander verbergen wollen, desto schmerzlicher brichts hervor. Der Mann wird reizbarer, launischer, ungemütlicher denn je: das Mädchen hält ihr tapfres Herz frampfhaft fest.

Aber auch sie kann nicht hindern, daß sichs immer schwerer und immer dichter über ihnen wölkt. Sie vermag nicht ganz ihre stürmische Brust der Gattin des Freunds zu verschließen, und dem kurzsichtigen Kleinmut der auten Mutter zeigen sich sündhafte Gespenster. Aus dem unrechten Glauben sieht diese "alte erfahrne Frau" in der Bornirt= heit ihres Herzens unrechte Werke kommen; sie ruft sich ihren Mann zu Hilfe, und die das Unglück verhüten wollen, führen es herbei. Der Argwohn der Andern erst bringt etwas Gefährliches in dieses Verhältnis. Aber Fräulein Anna geht nach einigem Zögern wirklich. Die Trennung besiegelt der erste und einzige, der "brüderliche" Kuß. Das Mädchen geht, woher sie kam, ins ungewisse Weite. Wird ihr starker Sinn überwinden? Wer weiß es? Ihr Wille war freier in der Einfamkeit ihrer Seele. Der Wille des Mannes dagegen war gebunden an Verhältnisse, die ihn mit dem stärksten Kitt, dem Herzen, halten: durch Eltern, Weib, Kind. So kommt er, äußerlich getrennt von der geliebten Freundin, innerlich getrennt von seinen Rächsten, gebrochen durch Sehnsucht und Elterngram, in eine Seelenverfassung, die ihn zum Selbstmord treibt. Er stürzt sich in den Müggelsee. War das, wie Papa Bockerat deuten wird, der unerforschliche Ratschluß eines strafenden Gottes? Ober war es, wie Anna in der Ferne denken wird, der zarte, vom Kampf der heiligsten Empfindungen zerriebne Lebensnerv, den keine Willenskraft, keine Willensfreiheit stählte? Der Dichter löst diese ewige Frage nicht; aber er zieht doch aus seinem Drama einen Schluß. Die kleine verlassene Frau, die Einfältigste von Allen, hat plößlich die

flarste Vorstellung, wie es kam. Ihre reine Neigung zeigt ihr plößlich alles beutlich. In ihrer Herzensangst um den Verlornen, dem sie "nichts zu verzeihn hatte", rafft sie sich zum ersten Mal zu einer entschlossenen eignen Meinung auf und rust, doch wol mit des Dichters Stimme: "Mutter! Vater! Ihr habt ihn zum Neußersten gestrieben! Warum habt Ihr das gethan?" Der Vorwurftommt zu spät. Iohannes liegt draußen im See.

Man hat dem Dichter in einer Art tadelnden Lobes nachaefaat, er sei mit dieser dritten Bühnendichtima, ein reniger Sünder, in die alten Gleise hertommlicher Dramatik zurückgekehrt. Wirklich besteht eine Verbindung mit dem Herfömmlichen; sie liegt in der Charafteristif der sehwankenden Samptgestalt und in dem schon oft, hier freilich gang neu behandelten Motive, das einen Mann zwischen zwei Franen zeigt. Johannes Bockerat ist so wenig ein ganzer Rerl, ein fester Charafter, wie es bei Goethe Werther, Clavigo, Eduard sind, diese Ahnherren der modernen deutschen Roman und Bühnenheldenschaft, der unbeldischen problematischen Naturen. ABenn sich gegen Johannes Bockerat der Borwurf hebt, ihm fehle das geistige Maß für seine Tragik, erst große Weisteskraft gebe das Recht, einer schwachen Frau und frommen Eltern zu widerstreben, so träf' ein ähnlicher Vorwurf mit demselben Unrecht auch die schwankenden Westalten Goethes, Gottsried Kellers und der Andern; denn bei ihnen hängt so wenig wie bei Hauptmann bas Recht zur Tragik vom intellektueller Fähigkeit ab. Mag der Weist des Johannes taugen ober nicht, seine Seele ringt in seinem guten Willen.

Wer kraftvoll genug ist, ans Ziel zu kommen, wird uralt und zufrieden wie Darwin und Fechner; abseits von aller Tragik legen sie sich spät zur wohlverdienten Ruhe. Aber wer sein hohes Ziel immer nur vom halben Wege sieht, kommt in Gefahr, sich zu verirren und zu verlieren. Goethe ward glücklich und alt, Kleist ging unter. Und ob ein "zerbrochener Krug" von einem Goethe misachtet oder ob eine schwächliche Novellette des armen Heinrich Kana von einer gefühllosen Menge ausgelacht wird und deshalb den Verfasser zum Sclbstmord treibt, gilt für die Seeleneindrücke der Betroffenen gleich. Diese Seeleneindrücke aber, nicht ihre zufälligen Ursachen schnieden das Schickfal. Darum soll man nach Johannes Lockerats Menschlichkeit, nicht nach seiner Wissenschaftlich= keit fragen. Je weiter der Abstand von Kraft und Wille, desto sichrer, daß in solchem Kampf zwischen Altem und Neuem, zwischen Erziehung und Erkenntnis, zwischen Pflicht gegen Andre fund Recht tauf sich selbst, daß in solcher allermodernsten Tragödie die schwankenden Ueberaanasnaturen den Opfertod sterben.

In der Widmung des Buches erklärt Gerhart Hauptmann, er lege sein Drama in die Hände derjenigen, die
es gelebt haben. Schon damit deutet er san, daß nicht
alle, die es lebten, wie Iohannes Bockerat, den Tod fanden.
Die Meisten kommen mit blauem Auge davon; denn die Meisten trösten sich und überwinden, resigniren und compromittiren. Aber unter Hunderten ist immer Einer, der
dram glauben muß, der die Schlußfolgerungen seines
Schicksals zieht. Das ist dann, so individuell und besonders sich dieses Schicksal auch gestalten mag, der typische Fall, das von der Natur statuirte Exempel, die große einzige dichterische Eins, welche all die vielen Zusallsnullen der Wirklichkeit hinter sich her führt und ihnen erst den hohen Nemwert gibt. Auch der sogenannte Naturalismus, sosen er poetische Nechte besaß, muste über die Nullen sort auf die große Eins losgehn. Das hat Gerhart Hauptsmann von allem Ansang seiner steigenden Dichterkraft gefühlt und durch sein drittes Drama in freier Herschaft über die natürliche Kunstsorm erreicht.

Ludwig Speidel, die kritische Großmacht Wiens, rief in einem begeisterten Auffatz über "Die versunkene Glocke" staunend aus: "Wer hätte gedacht, daß uns die blaue Mume aus einem Misthausen wachsen werde"! Speidel sucht es damit zu rechtsertigen, daß er sich, wie so viele andre sonst Erleuchtete, bisher gegen den stärtsten deutschen Dichter des jüngern Weschlechts ablehnend verhalten habe. Alber in den "Einsamen Menschen", die sechs Jahre älter find als "Die versunkene (Mocke", und die Speidel einst spöttisch zurückgewiesen hatte, wo liegt da noch "der Misthaufen"? Den Dung, der im Haushalte der Natur nicht unersprießlich ist, hatte Gerhart Hauptmann schon seinem Erstlingswerk aufgebraucht. In den "Einsamen Menschen", aus dem Wiegenliede des fleinsten Bockerat, aus dem Abschiedsliede des fliehenden Mädchens konnte schon ein Ion der "Bersunkenen Glocke" herausklingen.

Mir gelten die "Einsamen Menschen" mindestens so viel wie "Die versunkene Glocke". Die Empfindung, die dort im blützenden Märchenkleid, im Wohllaut gehundener

Worte üppia und glanzvoll daherrauscht, tritt hier schlichter. reiner, näher, menschlicher ans Herz. Die Verse und die Bilder des Märchendramas sind gewiß goldne Profie. Aber Rhythmus und Phantafie tragen den, dem fie sich einmal geneigt haben, leichtern Flugs über sich selbst empor. Viel schwerer scheint es, und von Zeit zu Zeit ist es verdienstwoller, das Gold der Poesie in der Sprache des Lebens, in den Wesenszügen der Nächsten, in den Schicksalen des Alltags zu finden. Das ist dem Dichter ber "Versunkenen Glocke" in den "Einsamen Menschen" schon sechs Jahre früher geglückt. Ohne sich den Hippogrophen zu fatteln, ohne seinen Schritt metrisch zu beflügeln, trat er vor die Tür des eignen Hauses, aufs eigne Gartenland, im Hausrock und ungespornt, und grub dort mit seinem Spaten das Schicksal ringender Menschen unfres Lebens ans Licht.

Hier wie bort, im Märchen wie im Leben, dafselbe Schickfal, aus ähnlichen Naturen geboren! Ein jüngrer Mann, der (Künstler oder Forscher) zu Höherm geistig aufstrebt, wird durch seine liebevolle, auch von ihm herzlich wieder geliebte Umgebung gewaltsam seinem Ziel entzogen. Seine Hausfrau bleibt nicht auch die Gefährtin seines seelischen Lebens. Ein andres Frauenbild tritt an ihn heran, aus einer fremden Welt, und öffnet ihm die Augen für weitere Fernen. In der Berührung mit ihr fühlt er sich seinem Ideal entgegengewachsen. Wär er frei, so würde sie sein guter Engel. Dem Gebundenen aber, dem Verpflichteten, wird sie zum Dämon. Im Steigen, im Folgen, stürzt er und geht zerrieben unter.

Wer von diesem gemeinsamen Grundmotiv aus beide Werke, das Märchendrama wie das Lebensdrama, ansieht, für den wird das Märchendrama nichts verlieren, das Lebensdrama viel gewinnen. Denn es ist leichter, an der Hand mythischer Ueberlieferungen störende Naturfräfte von außen her körperlich wirken zu lassen, als unsichtbare Mächte, die im eignen Busen walten, nur aus ihrer innern Seelenkraft heraus unkörperlich zur bramatischen Anschauung zu bringen. Sinnbilder, auch wenn sie einer Fabelwelt gehören, nehmen die Formen des menschlichen Leibes an und bringen so ihre eigne Plastik mit sich. Innre Zustände und Vorgänge der Scele, die dieses bequemern Hilfsmittels entbehren, bedürfen einer viel feinern, zartern Kunst, um verstanden und nachempfunden zu werden, einer Kunft, von der man mit Unrecht behauptet, daß sie nicht bramatisch sei.

Die Gewissensqualen Heinrichs, des Glockengießers, werden und sehr deutlich, wenn ihm Nickelmann im Traum erscheint, wenn die Seelchen seiner Kinder den Krug mit Wäutters Tränen zu ihm herausschleppen. Einen so poetischen Spuk, einen so wundervollen Zauber durste der Dichter seinen beiden einsamen Wenschen, der Zürcher Studentin und dem Darwinianer, nicht ausbaum. Hier must' er sich seine poetischen Stimmungsmittel aus der Alltagswirkliche keit holen, wo sie schwerer zu sinden sind, weil sie geskettet ties im Grunde der Seelen liegen, und nicht schon die äußere Situation sie verklärt. Hier werden die Wenschentränen nicht im Krüglein gesammelt und über Berg und Tal getragen. Wan muß sie einzeln in ihrer

Berlorenheit blinken und perlen sehn; aber wer auch nur eine einzige davon erlauscht und wehmütig einfängt, den dünkt sie das Poetischste von allem; poetisch wie Tropfen Tau im Grashalm.

Eine solche Tautropfenpoesie zittert und schimmert durch die "Einsamen Menschen". Wenn Anna Mahr "das dünne Hälschen" der armen Frau Käthe halb häßlich behöhnt, halb liebevoll vertröstet, und Käthechen der geistig überlegnen Kivalin antwortet: "Es hat nicht viel Gescheits zu tragen, Anna!", wenn die unfrommen Arbeits= menschen zwar die Wespe, aber nicht das Vienchen vom Frühstückstische scheuchen, so ist dies nicht minder poetisch als Kautendelein, das elbische Wesen.

In der dramatischen Construction könnten hinter dem erstaunlich sest und knapp gesügten "Friedenssest" her die "Einsamen Menschen" als künstlerischer Rückschritt gelten. Wie unruhig und unwillkürlich in dem Friedrichschagner Gartenzimmer die Türen geöffnet und geschlossen werden, siel mir am störendsten dei einer holländischen Borstellung auf, wo die Sprache einige Schwierigkeit machte und durch das, was sich dem Ohr entzog, das Auge destoschärfer und achtsamer wurde. Ein Theaterroutinier, der auf Schlag und Gegenschlag sinnt, ist Gerhart Hauptmann noch immer nicht. Man schiedt das gewöhnlich auf Mangel an sogenannter Handlung. Auf diesen Borswurf erwidert im Motto zum "Friedenssesst" der Dichter selbst mit Worten Lessings aus dessen Abhandlung über die Fabel.

So wenig die moderne Aefthetik mit Recht auf Definitionen ausgeht, so sehr sie sich gerade durch die Misachtung der Definition auch von Lessing unterscheibet, so möchte ich boch gegenüber dem Vorwurf der Handlungslosigkeit, der auch noch spätern Werken Haupt= manns gemacht worden ist, an Lessings Definition der poetischen Handlung nicht ganz vorübergehn. Handlung nennt Leffing "eine Folge von Beränderungen, die zu= sammen ein Ganzes ausmachen". Zur Handlung genügt für Lessing nicht eine Veranderung, genügen nicht mehrere Beränderungen, die nur neben einander, sondern blos solche Beränderungen, die auf einander folgen. Wer von bieser Doctrin aus die beiben Familienkatastrophen Haupt= manns burchnimmt, wird finden, daß sie der Lessingischen Forberung entsprechen und im Sinne des großen Kritikers eine Handlung haben. Im "Friedensfest" bas Erscheinen der Buchnerschen Familie, die unerwortete Rückkehr des Baters, die Rücktehr des jüngern Sohns, die Abbitte dieses Sohns und ihre feelische Einwirkung auf bessen physische Natur, die plötzlich aufwachende Sorge der Vaterliebe um das Leben diefes scheinbar gehaßten Kindes, das Heraufsteigen alter schlimmer Leibenschaften in Allen, der durch die Aufregung barüber entstandne Schlaganfall und Tod des Baters, der Eindruck, den dieser Tod auf bie brei Kinder macht, alles das ist ein Ganzes, in welchem die Veränderungen nicht nur zeitlich und räumlich, sondern auch ursächlich auf einander folgen. In den "Einsamen Menschen" fehlt es sogar an einer eigentlichen Borgeschichte, wie sie im "Friedensfest" erst analytisch herausgewickelt wird. Das völlig unerwartete, zufällige Erscheinen des fremden Fräuleins wühlt alles auf, was verborgen lag und wandelt alles um, was geswesen ist. Die Dinge verändern sich stetig und unaufshaltsam. Eins folgt unmittelbar aus dem Andern. Wie weit ist beispielsweise der liebevolle, heitre Papa Bockerat des Tausschmauses vom streng strasenden Vater entsernt, dessen heiliger Eiser den Sohn vernichtet! Und doch zieht sich von Einem zum Andern innerhalb derselben Menschenssele eine Kette natürlicher Folgen.

An der von Hauptmann herangezognen Stelle fragt "Gibt es aber doch wol Kunstrichter, welche einen noch engern, und zwar so materiellen Begriff mit dem Worte Handlung verbinden, daß sie nirgends Handlung sehen, als wo die Körper so tätig sind, daß sie eine gewisse Veränderung des Raumes erfordern? Sie finden in keinem Trauerspiele Handlung, als wo der Liebhaber zu Küßen fällt, die Prinzessin ohnmächtig wird, die Helden sich balgen; und in keiner Fabel, als wo der Kuchs springt, der Wolf zerreißet und der Frosch die Maus sich an das Bein bindet. Es hat ihnen nie beifallen wollen, daß auch jeder innere Kampf von Leidenschaften, jede Folge von verschiedenen Gedanken, wo eine die andere aufhebt, eine Handlung sei; vielleicht weil sie viel zu mechanisch denken und fühlen, als daß sie sich irgend einer Tätigkeit dabei bewust wären. Ernsthafter sie zu widerlegen, würde eine unnüße Mühe sein."

Auch wir wollen uns diese Mühe nicht geben, alle

jene Zweifel, ob Hauptmanns Werke "wirkliche" Dramen, wirkliche "Theaterstücke" seien, ernsthaft zu widerlegen. Aber mit dem vieldeutigen Wort Handlung ist in den letten Jahren von der Kritik ein so arger Wisbrauch getrieben worden, daß ich doch darauf hinweisen will, wie wenig es in Hauptmanns beiben Familiendramen auch an jenen äußern "Veränderungen des Raumes" fehlt, die für Leffing durchaus keine Vorbedingung einer Handlung waren. Man benke 3. B. an die Scene im "Friedensfest", wo Robert Scholz unter dem Weihnachtsbaum Ibas Geschenk zurückweist, und sein Bruder, der diese Verlegenheit für Gefühlsroheit hält, wütend auf ihn losfahren will. Man benke an die Scene in den "Ginfamen Menschen", wo Johannes nach dem Abschied vom Fräulein zum See läuft, dann wiederkehrt, die Scheibeworte schreibt und ins Boot rennt. den Tod zu fuchen. Solcher äußerlich, räumlich, "materiell" wegten Scenen gibt es in beiben Stücken genug. Aber barauf kann es blos Denen ankommen, die "mechanisch" benken und fühlen und von dem "inneren Kanwf der Leidenschaften", der in beiden Stücken tobt, nichts merken. Wer von diesem Kampfe nicht ergriffen wird, den wird "Das Friedensfest" peinigen, den werden bie "Einsamen Menschen", die allerdings von unbeholfnen Retarbationen und Wiederholungen nicht frei find, ermüden.

Die nachhaltige Bühnenwirkung bes "Friedensfestes" ist noch nicht erprobt worden. Denn außer der Berliner Freien Bühne hat nur noch Carl Heine in der von ihm geleiteten Leipziger Litterarischen Gesellschaft eine ersolgereiche Aufführung gewagt. Die "Einsamen Menschen" sind oft und in verschiedenen Sprachen gegeben worden. Der beste Johannes Bockerat ist der italienische Schauspieler Ermete Zacconi. Sie haben den Besten ihrer Zeit genug getan. Aber zu einer großen weltumfassenden litterarischen Tat sind auch sie noch nicht geworden. Das blieb dem nächsten Werke Gerhart Hauptmanns vorbeshalten, das wie kein andres aus den starken Wurzeln seiner Kraft entstanden ist.

## VI.

## Die Weber.

Den Mahnruf bes Schillerschen Attinghausen hat niemand bisher treuer befolgt als der Dichter der "Weber". Aber wenn Attinghausen, der Politiker, mahnt: Baterland, and teure, schließ dich an," so hat sichs unser Dichter in sein eignes Gefühl umgesetzt. Für Dichter ist bas, was man im politischen Sinne Baterland nennt, selten mehr als ein geographischer Begriff. Schiller selbst, der Lieblingspoet der deutschen Nation, verlegte den Schauplat seiner großen historischen Trauerspiele, aus beren jedem glühende Vaterlandsliebe spricht, hinter einander nach Norditalien, Spanien, England, Frankreich, Sübitalien, Schweiz, Polen, und nur ein einziges Mal, im "Wallenstein", berührte er ben Boben ber beutschen Bergangenheit. Nicht im Baterlande, fondern in der Heimat liegen für ben Dichter die starken Wurzeln feiner Kraft, bie ihn vermögen, ben ganzen Weltraum zu umfassen.

Gerhart Hauptmann hat als Dichter an seiner schlesischen Erdscholle festgehalten, Er hat sich seit Iahren wieder in den Bergen der Heimat unter den Dorf-

bewohnern des Riesengebirges auf eignem Grund und Boden häuslich niedergelassen. So weit und so oft ihn der Wandertieb auch in die Ferne zog, dort im grünen Tale von Schreiberhau ist sein Herd und sein Hof, sein Hort und sein Halt. So wird er auch als Dichter von manchen Ausflügen in Raum und Zeit immer wieder Im Sonnenaufgangsdrama hat er seine heimkehren. Landsleute nicht glimpflich behandelt. Aber nie ist von einem Dichter der Naturlaut des Heimatvolks treuer, inniger, liebevoller erlauscht worden als von ihm. Uns allen hat er diese rauhen Töne mit ihren dumpf und dunkel ausklingenden Vocalen, ihren gepreßten Consonanten wert und vertraut gemacht. In beiden Familiendramen reden die Mütter, Mutter Scholz und Mama Vockerat, in mehr als einem Sinn des Dichters eigne Muttersprache. Bei der Diebin des "Biberpelzes", bei Hanneles Dorfgenossen, bei Rautendeleins Buscharofinutter wird sich das Gleiche wiederholen. Aber in diesen kleinen, oft zufälligen, oft sogar eigenfinnigen Abweichungen zum schlesischen Dialekt erschöpft sich nicht das Heimatsgefühl des Dichters. Ihn ergriff auch die Tragödie seines Stamms. Den Weberenkel ergriff das düsterste Kapitel aus der socialen Geschichte seiner Provinz.

Vor hundert Jahren war sein Urgroßvater als ein armer Weber aus Böhmen über das Gebirg gegangen und hatte sich in Herischdorf bei Warmbrunn zur Handsarbeit festgesetzt. Von den vier Söhnen dieses Alten war auch Gerharts Großvater, Karl Ehrenfried, dis er 1813 in den Krieg zog, ein Weber gewesen. Als dieser bereits im Wohlstande war, wuste er aus frühen armen Tagen dem eignen Sohne Robert manches zu erzählen. Und Herr Robert Hauptmann hat dies alles seinen eignen Knaben weiter gemeldet. Der jüngste dieser Knaben horchte dann achtsam auf. Früh prägte sich seinem Gemüte das Mitseid ein mit diesem hundertjährigen Todeskampf ums tägliche Brot. In der Erimerung an die alte Familienüberlieserung hat er darum sein Weberdrama dem Vater gewidmet.

Die Zeit bieses Dramas ist weder die gegenwärtige noch die, in der des Dichters Vorfahren hinter dem Webstuhl saßen. Sie liegt zwischen Heute und Dazumal. Das Drama ist "ein Schauspiel aus den vierziger Jahren". In den Schankstuben hängt das Vildnis König Friedrich Wilhelms des Vierten, und wenn der Dichter es im Deldruck vor sich sieht, so ist das ein ebenso verbesserungs= bedürftiger Anachronismus, wie wenn er den biedermeierisch gekleideten Bourgeois auf Gummirädern fahren Gummirader und Oelbruckbilder gab es damals in schlesischen Weberdörfern noch nicht. Was es aber dort schon gab, war die Not ums Brot. Diese Not war damals sogar um höchsten. Und daß Gottes Hilfe am nächsten sei, glaubten unter den armen Webern nur die, die für sich selbst bald den Himmel erhofften, die frommen Alten, zu benen vormals des Dichters Urgroßvater gehört haben mag.

"Die Weber" ober, wie das Werk in der eigentlichen und ursprünglichen, weit vorzuziehenden Dialektausgabe heißt, "De Waber", sind ein geschichtliches Drama, dessen Stoff mit großer Treue aus historischen Duellen geschöpft ist. Ein wissenschaftlicher Forscher hat dem Dichter den Weg zu diesen Quellen geebnet. Afred Zimmermann, ein aus der Schule Schmollers hervorgegangener Nationalökonom, veröffentlichte 1885 bei Korn in Breslau ein Iehrreiches Buch über "Blüte und Verfall des Leinengewerbes in Schlesien". Es beginnt mit den Anfängen ber schlesischen Dorfweberei, die noch vor dem dreißigjährigen Kriege liegen, und führt bis zu den Wirkungen bes Rolltarifs von 1885. Es ist eine überaus sorgfältige, streng historische Darlegung des Materials, das nach seiner technischen, volkswirtschaftlichen und social= politischen Seite hin verarbeitet wird. Schon aus diesen wissenschaftlichen Erörterungen schaut von Zeit zu Zeit immer wieder daffelbe bleiche, spipnäsige, wundäugige, abgezehrte Menschenangesicht hilfesuchend hervor; eine magre, zittrige Menschenhand scheint langend sich auszustrecken. Es ist die Hand und das Angesicht des alten Weberelends. Alle Wandlungen der Zeit, weder das öfterreichische Regiment noch das preußische, weder günstige noch ungünstige Sandelsverhältnisse, weder Zölle noch Berordnungen sind fähig gewesen, die Lage der Weber und Spinner anders als vorübergehend zu beffern. Immer wieder stand in den Türen dieser Armen die Not. Sie war das Erbe, das eine Generation der andern zurück= ließ. Und von den Bätern auf die stets erstaunlich zahl= reichen Kinder, vererbte sich auch die Geduld, mit der jene Not ertragen wurde. Nur einmal im Berlauf von britthalb Jahrhunderten hob sich die Hand der Armut brohend zum Himmel, und auf ben Zügen der Not zuckten

Haß und Wut. 1844, im Sommer, kam es im Eulengebirge zum Weberaufftand. "D'r Mensch muß doch a eenzichts Mool an Auchablick Luft kriechen", läßt Gerhart Hauptmann einen alten Weber sprechen, der sich bald im Taumel dem Troß der jungen Aufrührer anschließen wird.

Diesen Augenblick Luft, diesen Weberaufstand hat Alfred Zimmermann in seinem Buch ganz besonders aussführlich behandelt. Das Capitel liest sich trotz der ruhigen, sachlichen Darlegung wie ein socialer Roman. Schon in dieser wissenschaftlichen Behandlung wird man gerührt und gerüttelt wie von Zolas Germinal. Zimmermanns Schilderung der äußern Vorgänge beruht zum Teil auf den treuen und ruhigen Berichten, die sich damals die Vossischer, aus dem Eulengedirge nach Verlin schicken ließ. Es gewährt ein eignes Interesse, in den beiden dickleibigen Vänden des Jahrganges 1844 dieser Zeitung nachzustödern, was aus Schlesien gemeldet wurde.

lleber "bas Blutgericht", jenes plöylich aus unbekanntem, nie erkanntem Ursprung aufgetauchte Weberlieb
heißt es hier: "Es ist ein offenes Manisest aller der Klagen und Beschwerden, welche dis dahin nur verstohlen und leise von Mund zu Mund wanderten. In seinen gröstenteils wohlsautenden und regelmäßig gebauten Versen bricht sich eine drohende Verzweislung, ein wilder Haß und Grimm besonders gegen das vierte, zuerst angegriffene Handlungshaus aus, welches man offenkundig zu immer höherem Reichtum und Glanze neben der steigendsten Not ausblühen sah. Dieses in jeder Beziehung merkwürdige Document enthält neben der Schilderung der Trübsal und des Fammers auf der einen, und der Pracht und Ueppigseit auf der andern Seite überraschend verständige Ansichten und Anschauungen . . . Das Lied eilte wie ein Aufruf von Haus zu Haus; es siel als Zündstoff in die gährenden Gemüter." Wir sinden in diesen Berichten auch eine Schilderung, wie man die Wohnhäuser der Fabricanten plünderte und zerstörte; Gerhart Hauptmann hat sich bei der Demolirungssene im vierten Aft seines Dramas ziemlich genau an diese Schilderung gehalten.

Aber mit einer Wiedergabe der äußern Vorfälle nach Zeitungsberichten konnte sich der historische Forscher nicht begnügen. Um die Ursachen der Not und des Aufstandes festzustellen, muste Zimmermann Einblick in amtliche Aktenstücke gewinnen. Die Staatsarchive und statistischen Aemter haben seiner Arbeit zur Verfügung gestanden, und das Ergebnis ist eine scharfe, zuweilen vernichtende Kritik, die Zimmermann nicht nur an den Fabricanten, sondern noch mehr an den damaligen zuständigen Staatsbehörden übt. Verglichen mit der Darstellung des Historikers kommt im Drama des Dichters sowol der Fabricant als auch die Dorfpolizei noch ziemlich gnädig weg. Und in Haupt= manns Drama findet sich kein Zeichen der Not, kein Ausdruck der Klage, kein Zustand des Hungers und auch keine Aeußerung der Rebellion, die nicht geschichtlich belegt wären. So weit bei Hauptmann das Zuständliche, der Boben für den Aufruhr reicht, ließe sich die Fabel seines Dramas mit Zimmermanns Worten also wiedergeben: "In ben meisten Dörfern waren die Leute allem Elend preis=

gegeben; auf ben Straßen spielten keine Kinder, sie musten mit ihren schwachen Kräften den Eltern bei der Arbeit helfen. Selbst das Gebell der Hunde, das sonst in keinem Dorf fehlt, ertönte hier nicht. Man besaß kein Jutter für sie und hatte die treuen Wächter als willkommue Nahrung verzehrt. Die Häuser waren nicht selten halb verfallen, oft fehlte ihnen selbst ber Schornstein, und ber Rauch suchte durch ein Luftloch einen Ausweg. In ihren Lumpen scheuten sich die Leute zur Kirche zu gehn. Fleisch sahn die meisten Familien nie, bei einzelnen kam ein halbes Pfund an den drei hohen Festtagen auf den Tisch. war ein frohes Ercianis, wenn ein Bauer der Kamilie etwas Buttermilch ober Kartoffelschalen schenkte. Ein alter Weber erzählte mit Freudenträuen, daß zu seinem Glück in der Nähe zwei Pferde crepirt seien, die ihm und ben Seinen eine Zeit lang Speise boten."

Diese Zustände entwickelten sich bis zur Unerträglichkeit, und weil der Bedrängte nirgend Recht konnt' sinden, so griff er verzweiselt zur Gewalt. "Am 3. Juni 1844", erzählt Zimmermann, "zog ein Trupp Arbeiter unter Absingung des Liedes an Zwanzigers Stablissement vorsüber. Der Fadrisherr, erzürnt, sieß einen der Leute ersgreisen und übergab ihn der Ortspolizei. Umsonst forderten die Andern drohend die Freisassung des Gesangenen. Doch blied alles ruhig dis zum Nachmittag des solgendes Tages. An demselben zog gegen 3 Uhr ein Hause Menschen ganz still vor die Fadris, warf mit Steinen die Fenster ein und drang durch dieselben in die Gebäude. Zwanziger und seine Leute slüchteten. Die Eingedrungenen begannen sos

fort alles, was sie vorsanden, zu zerschlagen und zu zerstören . . . Der Polizeiverweser des Dorfs war ohn= mächtig gegenüber ben Massen. Bei seinen Versuchen, Ordnung zu schaffen, wurde er sogar verwundet . . . . Die Aufrührer hatten gegen 6 Uhr die Fabrik verlassen. um 8 Uhr aber waren sie, das Blutgericht singend, mit einer Fahne an der Spitze, aufs Neue erschienen . . . . Ohne jedes Schreien und Lärmen, in tiefem Schweigen übten sie das Rachewerk. Man hörte das Krachen der zerbrechenden Möbel und Maschinen . . . Gegen 121/2 Uhr des 5. erblickte man von Langenbielau aus den Haufen der Weber. Mit Blipesschnelle strömten die Dörfler zusammen. Der bei weitem größere Teil nahm für die Ankommenden Bartei. Eine Menge übelberüchtigter Subjecte und Fremder gesellte sich ihnen gleichfalls zu . . . . Unterdessen waren gegen Mittag in Peterswaldau zwei Compagnien Infanterie aus Schweidnitz eingetroffen. Sie fanden Awanzigers Fabrik als Ruine und leer vor. commandirende Major Rosenberger suchte die unzählbare Menge der Neugierigen möglichst zurückzudrängen und entsandte bann ben größten Teil seiner Schar nach Oberlangenbielau, von wo Boten über Boten seitens der bebrohten Fabricanten kamen. Um 2 Uhr traf auch Land= rat v. Prittwit in Peterswaldau ein und begleitete den Major nach dem Nachbarort. Die Volksmassen hatten sich ins Mittelborf gegen die W. Dierig'sche Jacquard= weberei gewendet. Als der Landrat hier eintraf, fand er das Haus von einer unzähligen Menschemmenge umringt, die scheinbar ganz ruhig war. Höflich machte man ihm Blatz. Auf seine Aufforderung aber, auseinanderzugehen, wurde ihm stets geantwortet: das könnten sie nicht eher, als bis der Fabrikbesitzer höhere Löhne verspreche. Wilhelm Dierig hing nun eine Tafel aus, auf welcher die Worte standen: Ihr sollt alle befriedigt werden . . . Major Rosenberger kam mit breißig Mann der Schutwache zur Hilfe und forderte die Leute laut auf, sich zu zerstreuen. Niemand gehorchte, die Worte des Offiziers wurden verlacht. Der Major wiederholte mit lauter Stimme seine Aufforderung und brohte, schießen zu lassen. Doch biese Drohung bewirkte nur, daß die Aufrührer stürmisch gegen die wenigen Solbaten mit Knütteln losdrängten . . . . Die Soldaten feuerten über die Köpfe der Anstürmenden. Das erbitterte die Weber erst recht. Sie überschütteten die Truppen mit einem Steinhagel. Nun feuerten diese scharf in die Massen und verwundeten und töteten eine Anzahl der Angreifer . . . Der Steinhagel gegen die Solbaten bauerte fort und ber Angriff gegen bas Gebäube wurde immer heftiger. Mehrere neue Salven schüchterten die Leute nicht im mindesten ein und der Major entschloß sich daher zum Abzug. Begleitet von Steinwürfen, begab er sich mit seinem Häuflein nach Beterswaldau zurück. Zwei Unterofficiere und ein Gemeiner waren burch Steine ziemlich erheblich verlett. Das preisgegebene Gebäude wurde nun im Augenblick erstürmt und gründlich zerstört. Elf Bersonen waren burch bie Schüsse getötet, mehr als zwanzig verwundet wurden."

Der Aufstand war nichts andres gewesen als ein Augenblick des Luftschöpfens. In einem knappen, herben Sate stellt der Geschichtsforscher das Ergebnis fest: "Der Mut der Weber war ebenso plötzlich erloschen, als er aufgeflammt war, geduldig fügten sie sich wieder in ihr altes Elend."

Diese Vorgänge und bieser Ausgang lagen dem Dichter als Rohstoff vor. Ein Volksbefreiungsbrama, wie Schillers "Tell", konnte er aus diesem Stoff ohne Verletzung der historischen Treue nicht schaffen. Einem Tellschuß, der in dieser besten der Welten alles zum Besten wendet, hätte unter den schlesischen Webern sowol der Schütz wie das Ziel gefehlt. Die Flinten preußischer Solbaten schossen ein par armselige Hungerleider aus der Welt; dann blieb alles beim Alten. Der Dichter konnte daher den dramatischen Entwicklungsgang nicht in der socialpolitischen Action finden. Er muste ihn anderswo suchen. Er fand ihn im menschlichen Schickfal. Man hat "Die Weber" ein Drama ohne Helben genannt. Man könnte sie dafür ein Schicksalsdrama nennen. Nicht ein romantisches, sondern ein modernes Schicksalsdrama. Dieses Schicksal schreibt nicht aus höhrer gespenstischer Willfür dem Einzelnen seine unabänderliche Bahn vor, sondern es bändigt und bricht mit Naturgewalt die freie Willensfraft einer Gesamtheit. Durch diese Gesamtheit geht vielgestaltig und wandelbar ein geisterhafter, tragischer Helb: als seien alle diese spitzen, abgemagerten Weber= profile mit dem Blick auf ihre gemeinsame Not nach einunddemselben Ziel gerichtet; als würfen sie auf das Land ihres Jammers gemeinsam einen einzigen Riesenschatten, das große Profil des Webertypus.



GERHART HAUPTMANN Siebzehnjährig.

|   | ı |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| , |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

Ergriffen von der inwendigen Gewalt des Dramas suchte einer seiner vornehmsten und feinsten Kritiker, Friedrich Spielhagen, für seine Ergriffenheit nach einem conventionellen Kunstausdruck und rief: ihr sucht einem Helden? Ich habe den Helden! Der Held ist die Not! Das ist überaus geistwoll und sinnreich. Aber ein solches Abstractum pro concreto ist doch nur im eigentlichen Sinne des Worts ein Notbehelf, eine rhetorische Figur. Auf jene Frage nach dem Helden antworten wir lieber: der Held ist das Webersvolk, das wahrlich wie ein Held leidet, streitet und fällt.

Der bramatische Held im alten ästhetischen Verstand ist eine überragende Persönlichkeit, die durch ihren eignen Sinn und Willen mächtig auf die Welt wirkt, die Welt mit sich zieht und dann im Uebermaß des Wagens entweder siegt oder untergeht, meist im Siege untergeht. Was soll ein solcher Kraft- und Ginzelmensch in einem Herdenvolk, das immer nur durch dieselbe Not des Lebens geleitet ist, und dem sein Arbeitskittel zur Zuchthausjacke wird? Das ist kein Boden, auf dem sich Individualitäten bilden können. Hauptmann wollte nicht einen Ginzelnen zeigen und auf ihn als Paradigma für die Andern hins weisen, sondern er ist gründlicher. Er führt von Hütte zu Hütte. Er zeigt überall dasselbe Elend.

Und doch sieht er in jedem dieser Weber auch das besondre Geschöpf; aus zahllssen kleinen Individuen, die sich auf verschiedne Körper verteilen, setzt sich ihm der Bolkstypus, der Weberheld, zusammen. Im alten Vater Baumert klagt und weimert, im alten Vater Hilse betet und arbeitet dieser Weberheld. Im roten Väcker slucht

er und schlägt drein, im jungen Silse schwankt er muischen Bflicht und Selbstbefreiung, und im entlassenen Reserve mann Morit Jäger, der sich in der Welt auskennt, steiat ber tropige Uebermut in ihm auf. Sein Helbentum über schlägt sich. Durch die vielgestaltige Seele dieses Leidens helbentums zieht weckend und werbend die Macht jenes Liedes, das sagt, wie groß ihr Leiden ist. Wie eine Flamme springt das Lied von Dach zu Dach, von Hirn zu Hirn, und endlich lobert das ganze Land in der Kenersbrunft. Doch die Flammen des Aufruhrs werden niedergetreten. Am Webstuhl des frommen Greises, der seine Rot jum Himmel schrie, aber auf Erben von feiner Blutschuld beladen sein wollte, stirbt betend und arbeitend der Weberheld. Vor dem Erschossenen steht fragend, im bangen, ahnenden Bweifel verzagt aufschluch zend ein unschuldiges Kind. Es verstummt vor der halb verstandenen Größe dieses Ahnenschieksals und zögert, ben Weg in die Bukunft, ben alten Weberweg, weiterzugehn.

Wenn dieses kleine Mielchen Hilse damals wirklich gelebt hätte und noch heute nicht gestorben wäre, so würde sie jest eine Frau von sechzig Iahren sein. Sie müste sich heute sagen, daß seit Großvaters Zeiten in Langen-bielau so manches, wenn nicht besser, doch anders geworden ist. Aus den Handwebern sind zumeist Fabrik arbeiter geworden, die in sesten Backsteinbauten einkaser-nirt sind. Wer heute durch die beiden Hauptdörfer wandert, merkt auf den ersten Blick nichts mehr vom Notstand eines bestimmten Gewerbes. Wie zwei meilen-

lange schmale Zeilen recken sich diese Dörfer, Langen= bielau und Beterswaldau, von den Vorhügeln des Gulen= gebirgs unabsehbar in die weite, wald- und bergumfäumte Ebene herunter, aus beren Mitte die schlanken, weißen Türme des alten malerischen Städtchens Reichenbach aufsteigen. Durch beide Ricsenbörfer fließt ein murmelnder, grünumbuschter Gebirgsbach, der von der Hohen Gule her die Weistritz sucht. Rechts und links von diesem freundlichen Bächlein ist je eine Häuserstraße angebaut, die streckenweis höchst vornehm und großstädtisch wirkt. Prächtige Villen der Fabricanten und Fabrikbirectoren, inmitten alter schöner Parkanlagen, davor stolze Blumen= bosketts erinnern an einen eleganten Babeort. Contrast hierzu, die elende Weberhütte, fehlt heute schon fast gang. Erst wenn man oberhalb Beterswaldau höher ind Gebirg hineinsteigt, und wenn sich hinter einem wild= romantischen Waldgrunde der Blick auf die weit und breit über das Hügelland vereinzelten Strohdächer von Raschbach öffnet, merkt man, daß in diesen verlassenen, öden Sitzen noch die Armut kauert. Hier könnte man wol noch heute dem Bater Baumert begegnen, dessen ausgehungerter Magen kein gebratnes Hundefleisch mehr vertragen kann, ober seinen abgemagerten Töchtern ober den kleinen Barfüßchen seiner unehelichen Enkel. Aber ob Bater Baumerts Enkel heute noch Weber sind? Db sie nicht vielmehr sublich von ihren Heimatbergen im Walbenburger Kreise die Kohle muten? Wer durch jene drei Dörfer wandert, die den Schauplatz des Dramas bilden, durch Peterswaldau, Kaschbach, Langenbielau, hat nicht den Eindruck, dem Weberhelden ergeh es jest beffer, sondern er hat den Eindruck, der Weberheld sei ausgestorben.

Dennoch hat man bas "Schauspiel aus ben vierziger Jahren" mit der Gegenwart in Beziehung gebracht und ihm porgeworfen, es predige den Aufruhr, es reize die unbefriedigten Maffen zur Empörung gegen Recht und Gefet, es fei umftürzlerischer Tendenzen voll. Derartige Einwände, die häufig zu polizeilichen Berboten der Theater aufführung verleitet haben und durch eine weise Entscheidung des königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 2. Oftober 1893 widerlegt werben musten, sind immer nur aus bem Stoff heraus begründet worben. konnten sie einen Anhaltspunkt in der künstlerischen Gestaltung finden. Was aber ben Stoff betrifft, so sei nochmals auf das historisch objektive Werl Alfred Zimmermanns hingewiesen. Legationsrat Zimmermann steht im diplomatischen Reichsbienst, sein Buch ist dem staatsund fonigstreuen Professor Bustav Schmoller gewidmet, ein conservativer Zeitungsbesitzer hat es verlegt, königliche Behörden versorgten es mit Material. Niemals ist diesem historisch-kritischen Werk eine aufrührerische ober umstürz lerische Tendenz nachgesagt worden. Ohne viel darüber nachzubenken, stellte man es wie jedes andre Werk freier Forschung unter ben bekannten Berfassungsparagraphen: "Die Wiffenschaft und ihre Lehre find frei". Sollte nun, was ber Wissenschaft recht ist, ber Kunst nicht billig sein? Sollte ber Künftler, ber Dichter nicht genau fo wie ber Forscher das Recht haben, ohne viel nach Widerhall und Tendenz zu fragen, einen historisch beglaubigten Vorgang historisch treu darzustellen? Sollte Gerhart Hauptmann, der schlesische Weberenkel, auf die künstlerische Formulirung eines Stoffes verzichten, der ihm seit seinen frühen Kindsheitstagen aus den Erzählungen des eignen Vaters ans mitsleidvolle Herz gewachsen war? Nur deshalb darauf verzichten, weil seine historisch treue Darstellung dieses Stoffes zu aufreizenden Vergleichen mit der social bewegten Gegenwart unliedsamen Anlaß geben könnte? Das hieße dem Abler den Fittig stutzen!

Zum Entstehn der "Weber" hat gewis auch die Gegenwart das ihrige beigetragen. Familienüberliefer= ungen und Heimatbeziehungen hätten nicht hingereicht, gerade diesen Dichter gerade an diesen Stoff zu ketten. Die Not der Zeit erst lehrte ihn die Not jener Bergangenheit ganz verstehn. Denn wo war je der Dichter, der sein Höchstes nicht aus dem Nächsten gezogen hätte? Aber wo stehts geschrieben, daß berjenige, der ein mit= fühlendes Herz für das Elend armer Menschen hat, in unfrer Zeit durchaus Anhänger einer bestimmten politischen Partei, einer bestimmten socialistischen Richtung sein müsse? Einer ber erften, die bamals gegen die Staatsregierung für die Weber eintraten, war Gustav Freytag gewesen. Und einer derer, die sich von diesem Elend durch den Augenschein überzeugten und dadurch der Regierung unbequem wurden, war Rudolf Birchow. Sie sind beide so wenig Socialbemokraten wie der kaiserliche Legationsrat Alfred Zimmermann; und von der alten Sieblebner Dichterercelleng steht es fest, daß sie für die Poesien

des schlesischen Landsmanns Gerhart Hauptmann unwergleichlich stärkere Sympathie empfand als etwa der Socials democrat Liebknecht.

In den "Webern" gibt es kein einziges Wort, das irgend einer bestehenden Partei das Recht gabe, den Dichter auf ihre Fahne einzuschwören. Es findet sich auch fein Wort, das aus dem Zwange der Situation heraus fiele und von der Person des Dichters gesprochen wäre. Als das Stück auf der Neuen Freien Bolksbüljne vor einem Berliner Arbeiterpublicum aufgeführt wurde, beobachteten Logennachbar, der damalige Burgtheaterdirector Burdhard aus Wien, und ich mit größtem Interesse, wie wenig grade dieses Publicum von den Vorgängen unmittelbar erregt wurde. Erft im britten Alt bei einigen Malicen gegen die Polizei wurde die lang vergeblich erhoffte "Tendenz" unter Beiterkeit begrüßt, und erst die Demolirung am Schluß bes vierten Afts tat ihre unmittelbare Schuldigfeit. Alber grade dieses Publicum schien die gundenden Schlagworte zu vermissen, die Brandreden, deren unverblümte Wörtlichkeit auf die Massen weit stärker wirkt als eine plastische Darstellung menschlicher Vorgange.

Der Dichter verschwindet hinter dem Kunstwerk. Nur barüber kann Streit sein, ob dieses Werk wirklich ein Kunstwerk, ein Drama ist. Ein Kunstwerk ist ein Werk, das in sich eine Welt in bestimmter Form umschließt. Bon den "Webern" wird man in ihrer ganz besondern Form dasselbe sagen dürsen, was Karl Werder von Lessings "Nathan" sagte, den die Schablonenästhetiker auch nicht in ihr Schema einzuzwängen wusten. Auch "Die Weber" haben ihre eigne Acsthetik, sie sind "ein Werksui generis". Wie der "Nathan" nicht durch seine Tendenz, sondern durch seine dichterische Größe etwas zu bedeuten hat, so wird es auch mit den "Webern" sein. Ein Drama aber ist eine Dichtung, die auf der Bühne wirkt. Diese Wirkung haben "Die Weber" in höherm Grad erreicht als irgend ein andres Werk der neuern deutschen Litteratur.

Im Deutschen Theater zu Berlin sind "Die Weber" seit dem 25. September 1894 binnen dreier Jahre mehr als zweihundert Mal aufgeführt worden. Februar 1892, als sie eben beendigt waren, hatte sie der frühere Director dieser bedeutendsten reichsdeutschen Bühne, Abolf L'Arronge, zur Aufführung angenommen. Aber so lang er werktätig am Ruber stand, konnte in Berlin bas Bolizeiverbot vom 3. März 1892 nicht rückgängig gemacht werben. und so blieb es wieder einmal dem Verein Freie Bühne vorbehalten, am 26. Februar 1893 ein wuchtiges Hauptmannwerk aus der Feuertaufe zu heben. Mis dann Otto Brahm die Leitung der Freien Bühne mit der Direction des Deutschen Theaters vertauschte, fonnte er auf selbst gemauertem Grunde weiter baun. Der große Berliner Erfolg mag baburch noch verstärkt worden sein, daß das Drama immer wieder zum Gegen= stand öffentlicher Streitigkeiten wurde und bas "actuelle" Interesse immer neue Nahrung fand. Bald gab das Stud ben Anlag, daß bem Besitzer bes Deutschen Theaters das Abonnement auf die königliche Hofloge gekündigt wurde; bald eiferte im Abgeordnetenhause ber Staatsminister v. Köller gegen die Umsturztendenzen des Stücks, ohne daß diesem unlitterarischen und kunstsremden Standspunkt einer der Landboten nach Gebühr entgegengetreten wäre; bald kam aus einer oder der andern Provinzstadt wieder mal die Nachricht von einem neuen Polizeiverbot, das stellenweise, z. B. in Tilsit, zu wilden Beamtenkriegen Unlaß gab. Aber die Hauptwirkung lag doch im Drama selbst, das seine Kraft nicht versagte, auch als sich die Aufführung im Deutschen Theater mit der Zeit versschlechterte.

Es ist wahrhaftig keine Kleinigkeit, eine gute Weberaufführung zu Stande zu bringen und in Stand zu Schon deshalb hat sich manche Bühne halten. bem Stück gescheut. Gegen fünfzig Personen treten auf. Mehr als die Hälfte davon gibt schauspielerische Aufgaben ersten Ranges zu lösen. Jeder einzige Akt fordert ein Interesse für neue Gesichter und neue Wesen. Gang der Handlung steht bisweilen, besonders im dritten. bem Wirtshausakt, still, und die Teilnahme beschränkt sich allein auf das charakteristische Bild des Dorflebens, auf ein Milieu, entstehend aus Gestalten. Auch aus den vom Regisseur Cord Hachmann trefflich geleiteten Vorstellungen der Freien Bühne und des Deutschen Theaters bleiben dem Gedächtnis nur wenige Gestalten haften, die, der Dichtung treu, lebendig wurden. allen andern sind dies der herzhaft=frische Jägermorit Rubolf Kittners, der von Todesangst gepeinigte Expedient Pfeiffer des Herrn Hans Fischer und der später oft übertriebne, ursprünglich erschütternd lebenswahre Hungerleider Baumert des Herrn Paul Pauli. Dagegen hat weder der fromme, seine Not zum Himmel schreiende Bater Hilse, noch der dumpfe alte Ansorge, dem die lang verhaltene Rachewut zu Kopf gestiegen ist, noch der Schmied Wittig, der wie Tell seine Sache stark und allein führt, bisher den ebenbürtigen Darsteller gefunden. Und auch Nosa Bertens war als das Weib, das zur Hyäne wird, in ihrer viel bewunderten, stets stark wirkenden Leistung doch mehr Bravourpetroleuse als verzweiselte schlesische Webers= frau, mehr Luise Michel als Luise Hilse. Unfre Schauspieler werden erst allmählich in einer Kunst heimisch werden, die von ihnen vor allem das Talent des Indi= vidualisirens fordert, ein Talent, das für jeden Schauspieler die Grundlage seines Berufs sein sollte. unfre Alefthetiker streiten mögen, ob für ein Drama Handlung ober Charakteristik bas Wichtigere sei, so muß ce für den Schauspieler zweifellos sein, daß er nicht Handlungen, sondern Persönlichkeiten darzustellen hat. Mit der Faust auf den Tisch kann Jeder schlagen, der eine Kaust hat und einen Tisch. Aber nur wenigen ist es gegeben, die Geheimnisse ihres Empfindens, ihres Denkens, ihrer Wünsche verratend doch nicht zu verraten, den "innern Kampf der Leidenschaften", wie Lessing sagt, verbergend bennoch mitfühlen zu lassen.

## VII.

## Zwei Komödien.

Als Gerhart Hauptmann im Herbst 1891 "Die Weber" nach Berlin brachte, besuchte er hier im Barnay= schen Theater eine Vorstellung des Molièreschen "Geizigen". Unter dem starken Eindruck dieser tragikomischen Kigur brangen alte Pläne, alte Bekanntschaften wieder auf ihn Es nahte sich ihm wieder eine schwankende Gestalt, ein. die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt hatte. reiste spornstreichs in den Schnee seiner Berge zurück und dichtete in wenig Wochen die fünfaktige Komödie vom "Collegen Crampton". Als sich Ende der achtziger Jahre unter Ihsens Einfluß nicht am wenigsten durch den tätigen Anteil Gerhart Hauptmanns unser modernes Drama wieder auf den Ernst das Lebens besann, als cs bem Versgeklingel der Schillerepigonen, den koketten Tänbeleien des Neuilletonwitzes, den platt unsimmigen Requisitenspäßen wieder starke Eingriffe ins volle Menschenleben, Werke aus der Kraft deutscher Natur entgegenstellte, da begab sich das Merkwürdige, daß während wehleidige Schöngeister und autoritätbefangene Philister über den frevlen Abfall von "classischen Ueberlieferungen" jammerten ober zeterten, grade einige große starke Dramatiker der Vergangenheit sichtlich im Werte stiegen. Shakespeare sich in der Nähe Ibsens fühlt unb Hanntmanns wahrlich wohler als in der Nähe theatralischer After= künsteleien. Werke, wie Goethes Stella und Goethes Taffo, werden von den feiner unterscheidenden Nerven neurer Psychologie in ihrem bramatischen Wert tiefer erkannt als von benen, die auch im Dramatischen nicht zunächst das Menschliche suchten. Keinem "Modernen" fällt es mehr ein, gegen das Weimarer Doppeldenkmal, wie einst Guskow tat, in zorniger Eiferfucht die Faust zu ballen.

Reiner aber unter den "Alten" ist durch die moderne, auf Kraft und Wahrheit gerichtete Strönung bes beutschen Dramas rascher und stärker wieder zu seinem Recht gekommen als Wolière. Während das jüngere Bariser Sittendrama Dumas' und die immer roher werdende Sensationseffecthascherei Sarbous bei uns abstanden und schimmelten, stieg verjüngten Zaubers ber alte Meister bes classischen französischen Lustspiels leuchtend wieder auf. Rein rebellischer Moderner, sondern ein Verhöhner Ibsens und Hauptmanns war es, ber 1882 nach einer Tartüffaufführung der Berliner Hofbühne in die Theaterkritik des Berliner Tageblatts neckisch schrieb, ein Stück, bei dem sich der Lauscher unter den Tisch verstecke, sei heute, d. h. in den aufgeklärten Tagen des "Probepfeils" und bes "Tropfens Gift", nicht mehr erträglich. Inzwischen hat ein Mitbegründer der Berliner Freien Bühne, Ludwig

Kulda, nicht nur den Tartüff, sondern auch andre Ber3= stücke Molières in deutsche Reime umgedichtet, und diese graziöse Sprache hat einen noch moderneren Dichter. Hermann Subermann, dazu begeistert, in demselben Stil sein Reinsviel "Das Ewig Männliche" zu verfassen. Molières "Gingebilbeter Kranker", seine "Gelehrten Frauen" find mit all ihren berbnaturalistischen Wendungen Zug= ftlicke der Hoftheater geworden, und eine keineswegs her= vorragende Aufführung des "Geizigen" trieb den Dichter ber "Weber" in sein Gebirgshänschen zurück und gab ihm die Stimmung für eine Komöbie, die mit bem "Geizigen" manche technische Verwandtschaft hat. Hier wie dort eine überragende Hauptperson, um deren moralische Schwäche sich alles übrige breht. Hier wie dort mitten aus konischen Situationen ein kühner Zug in die Tragik der menschlichen Seele. Denn hier wie dort nicht zu weit von Narretei und Torheit das drohende Gespenst des Wahnsinns! Dort freilich im Mittelpunkt bes Ganzen ein menschlicher Typus, der nur von einer einzigen, ebenso lästerlichen wie lächerlichen Charaktereigenschaft beherscht wird, hier eine menschliche Natur, die in ihrer individuellen Vielfältigkeit lebt. Dort eine moralische, hier eine psychologische Komödie.

In der Kunstschule einer großen Provinzialhauptstadt (die Dieustmänner dort reden den schlesischen Dialekt) hat Prosessor Trampton ein Meisteratelier. Eines Tages bricht über ihn viel Unglück herein, das ja selten allein kommt. Ein fürstlicher Gönner gibt ihn auf. Seine Wohnung wird ausgepfändet und versiegelt. Seine Frau

verläßt ihn. Die Akademie enthebt ihn seines Lehrants. Er ginge zu Grunde, wenn sich nicht ein par Seesen fänden, die ihn liebten. "Die kleine Trude, das ist ihm sein Höchstes." Sie ist sein jüngstes Töchterchen, sein "Polizistechen", das freiwillig beim armen Papa zurückbleibt, während Mutter und Schwestern zu den reichen, adligen Großeltern flüchten. Ein wohlhabender, junger Schüler ihres Baters ist dem Mädchen gut. Diesem glückhaften Umstand wird zu danken sein, daß der Prosesson nicht ganz untergeht. Die beiden blutzungen Leute richten ihm ein warmes Nest her. In dieser Glücksatmosphäre saft der arme Kerl neuen Mut und — vielleicht, wer weiß — auch neue Krast.

Ist Brofessor Crampton seines Unglücks eigner Schmied? Die Komödie gibt fich nicht viel damit ab, seinen gegenwärtigen Zustand aus seiner Vergangenheit zu begründen. Es wird nicht in Ibsens Weise durch gelegent= liche Auseinandersetzungen das Vergangne aufgeklärt. Wenn er selbst zuweilen auf Erinnerungen zurückgreift, so geschieht das in seiner confusen Art und ist bezeichnender für seine gegenwärtige Seelenbeschaffenheit als für sein vergangnes Leben. Er steht fertig vor uns, wie ein Porträt. Scine geistige Entwicklung ist abgeschlossen. Sein Weltlauf stoppt. Er kann nur noch versinken ober von Händen rechtzeitig im Hafen geborgen werden. Eins so möglich wie das Andre. Der Abgrund allerdigs wahr= scheinlicher als der Hafen. Der Dichter aber wollte seinen Mann retten und entschied für den Hafen. Man hat den Einbruck: ein altes gutes Wrack soll in Sicherheit gebracht werben, ober, um Lebendiges mit Lebendigem zu vergleichen: ein guter, alter Hund, der nicht mehr recht schwimmen kann, soll aus der Flut gezogen werden. Als dem Prosessor alles quer geht, ruft er sogar selber aus: "Bin ich denn ein Hund, wie? Bin ich denn ein räudiger Hund, wie? Bas?"

Bei Rettungsversuchen geht es nie ohne fleine Liste und Hinterliste ab. Hier ist ber Punkt, wo auch diese Romödie an Intriquenspiel erinnert. Aber die spinnwebzarten Käden werden nicht, wie bei Scribe und seiner beutschen Schule, von einem rankevollen Verstand gelenkt, sondern von der natürlichen, gesunden Empfindung der helfenden Menschlein, die im Gegensatz zur massiven Hauptfigur etwas Diminutivisches haben. Wehn die beiden ersten Alfte mit der Charafteristif der Hauptfigur und der Darlegung ihres unglückleligen Rustands bin, so beginnt im britten bas Rettungswerk. Dort ift ber Brofessor aftiv, hier passiv. Durch biesen Wechsel ber Bustande erhält und steigert sich das Interesse. Die Frage bleibt, welche Gefühle sich im Zuschauer mit diesem Interesse verknüpfen, wie man sich zu dem Brosessor versönlich stellt. Man wird das erste Mal mehr ergriffen, das zweite Mal mehr beluftigt werden. Die Gewisheit des guten Ausgangs entscheidet. Wenn jemand ins Wasser fällt, so zittern ringsumher alle Herzen. Kommt er bann pubelnaß und mit einem festen Schnupfen ans Ufer, so gesellt sich gerne zum Schaden der Spott. So überwöge auch gegenüber dem Collegen Crampton zum ersten Mal das menschenfreundliche Mitgefühl, das sich sagt: so miserabel kann es manchem werben; beim zweiten Mal überwöge

ber behagliche Spott, womit gut gebettete Correctheit gern auf die schnurrigen Kundgebungen eines armen Teufels oder cines armen Schelmen ober eines armen Sünders hinfieht. Die Runft des Dichters besteht darin, und darin liegt auch die erstaunlich reiche Erfindung dieses scheinbar so erfindungs= armen Werkes, daß sich Mitleib und Spott, Rührung und Lust zu einunddemselben Eindruck vermischen; deshalb ist das Stück in seinem Humor eine Komödie besten Schlages. Der Einbruck wird dadurch erzielt, daß die Hauptgestalt in jedem Augenblick naw bleibt und niemals unfre Sympathic verliert. Man sieht ein altes Kind. Dabei schillert diese Gestalt wie ein Opal, man konnte auch sagen: wie die Nase des guten Prosessors, in allen Die ganze lebendige Manigfaltigkeit biefer Charafteristik tritt für Augen, die sehn können, zu Tage. Wer bei diesen wechselnden, von Extrem zu Extrem fpringenden Stimmungen von Aleinmalerei spricht, muß auch vor Rembrandtschen Studienköpfen von Kleinmalerei Dann ist Kleinmalerei was Beträchtliches. Gewis ist der gute Professor im Grunde immer derselbe, mag er im Atelier gegen die Schulpebanten wettern ober in der Bumskneipe fich mit den Stubenmalern anfreunden oder endlich im Glück der Tochter selber froh werden: die Einheit der Individualität ist festgehalten. Wieber barf man sagen: in bieser Armut welche Fülle! Die gute Seele und das jahe Blut; das bis zum Dünkel gesteigerte Selbstbewuftsein und die bis zur Berknirschung finkenbe Bescheibenheit; ber feine, ironisch bas schlagende Wortspiel und Gleichnis findende Kunstsinn und der aufbrausende

Bruder Grobianus; die freie, hochstrebende Künftlernatur, voll Phantasie und Schwärmerei, und das wüste Sumpshuhn — alles und noch viel mehr entspringt Eins aus dem Andern, spielt herüber und hinüber. Dazu das all= mähliche Sinken der ganzen Existenz: die zunehmende Dumpfheit, die auf Willen und Gedächtnis lagert, die Spuren des Verfolgungswahns und seines feindlichen Zwillingsbruders, des Größenwahns, die Krankhaftigkeit des Durstes, alles wehmütig verklärt vom Sonnenglanz eines goldnen Herzens, das seinen Zauber nicht blos auf die eigne Tochter und den dankbaren Schüler, sondern auch auf einen treuherzigen Mann aus dem Volk und auf die gutmütige ordinäre Schenkmamsell ausübt. Wird nun in seiner Geborgenheit dieses Herz ben Frieden finden? Solche Fragen stellen auch Kinder, die ein Märchen hörten, und auf solche Kinderfragen gibt das Märchen über seine Leute immer noch jene Antwort, die noch immer die beste ist: wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.

Wic aus Rembrandtschem Dunkel ein Rembrandtscher Charakterkopf vorleuchtet, so beherscht die Hauptsigur des Collegen Crampton den Hergang und drängt alle andern in den Schatten. Auch wo er nicht auftritt, im mittlern der fünf Akte und in der ersten Hälfte des letzten Akts, dreht sich alles nur um ihn. Während des dritten Akts ist er spurlos verschwunden. Man sucht ihn in der ganzen Stadt. Nur zu tief liegt es in seiner Natur begründet, daß eben hier, wo er selbst nicht mitwirkt, am redlichsten und erfolgreichsten für sein Wohl gesorgt wird. Sehen hier, wo sich eble, hilfreiche und

gute Menschen um ihn kümmern, Menschen, benen der Dichter den Namen Strachler, den Mädschennamen seiner Mutter gegeben hat. Denn College Crampton selbst ist doch stets sein schlimmster Feind gewesen. Schlimmer als die adelsstolze Gattin. Schlimmer als die "Kuchenbäcker" auf der Akademie mit ihrem Spion, dem polacksschen Bedell. Schlimmer auch als der rüde, raffende Kneipwirt.

Wo aber die Hauptfigur der Bühne fern bleibt, hat der Dichter für Ersatz gesorgt. Im dritten Akt entfaltet sich eine Contrastfigur: Herr Abolf Strachler, "ber bicke Krämer", der seinem Bruder, dem jungen Maler, lachend, hänselnd, aber tatkräftig beim Rettungswerke hilft: urgemütlicher Kerl, immer fibel, immer gleichmütig, ewig auf dem Neckfuß, kein Spielverderber und auch kein Machtwortsprecher, sanguinisch wie der Brosessor, aber Einer, der seinen Mann steht und in der Welt etwas erreicht hat. Die erste Hälfte des fünften Afts bringt statt der Person des Helden ein reizendes Capriccio, ein junges himmelhoch aus jüngsten Herzen jauchzendes Liebesglück, das um so heller strahlt, je mehr es ein Glück wird auch für andre. Diese Scene zwischen der kleinen Trude und dem nicht viel größern Max wird von jener andern Liebesscene zwischen Alfred Loth und Helene an Reinheit und Echtheit natürlichen Empfindens nicht übertroffen. Auch hier neckt sich, was sich liebt, in der entzückendsten Weise; mitten im unschuldigen Minnespiel steigen auch hier wehmütige Gebanken an Vergänglichkeit und Abschied auf; aber boch wie ganz anders alles bort, wie ganz anders alles hier! Dort die Schicksalswolfe nah und schwer über ahnungsvollen Gemütern, hier klarster, leuchtendster Sonnenschein. Gleichmäßig sind die Wangen dieser liebenden Jugend frisch gerötet von der hellen Winterlust draußen und vom Frühling in ihren Herzen.

Im übelsten Humor stößt College Crampton auf dieses Jugendglück, das zugleich sein eignes Altersglück werden soll. Aber dieses Glück leuchtet so tief und so zart in sein eignes verdumpstes und versumpstes Innre hinein, daß der wetterwendische Sinn des alten Burschen sosort wieder umgewandelt ist. Lebensfreude, ja sogar Arbeitslust sprudelt wieder in ihm auf, und froh erschüttert fällt er seinem alten hundetreuen Factotum, seinem "lieden Lösssche", dem Dienstmann, um die blaue Bluse.

Nannte College Crampton das Trudchen seine kleine Unsterblichkeit, so könnte er den "lieben Löffler" seine große Unentbehrlichkeit nennen. Ohne diesen "lieben Löffler" kann er gar nichts anfangen; so sehr ist er daran ge= wöhnt, sich in allen Dingen an den "lieben Löffler" zu wenden, daß er auch in Fragen der Kunst und des Familienglücks zunächst an das grobe Herz hinter der Bluse appellirt; denn das ist seine nächste Instanz—einer der kleinen, seinen Meisterzüge, an denen dieses Werk unerschöpflich reich ist.

Ein Jahr nach dem "Collegen Crampton", im November 1892, brachte Gerhart Hauptmann ebenfalls umerwartet eine zweite Komödie aus Schreiberhau nach Berlin und las sie den Freunden vor. Es war eine "Diebskomödie" und wurde nach dem Gegenstand des Diebskahls "Der Biberpelz" genannt. Schon uns ersten Hörern fiel eine gewisse technische Aehnlichkeit mit dem Meisterlustspiele Heinrichs v. Meist, dem "Zerbrochenen Krug", auf.

Hier wie dort ist nächtlicher Weile in einem Dorf eine lichtscheue Missetat begangen Die Frage nach dem Täter gelangt an die Dorfjustig. Wer zerbrach den Krug? ist dort die Frage. Wer stahl den Pelz? ist hier die Frage. Dort eilt die Besitzerin des zerbrochnen Kruges zum Dorfrichter Abam, hier eilt der Besitzer des gestohlnen Belges zum Amtsvorsteher v. Wehrhahn. Beibe Kläger, ansässig und angesehn im Dorf, finden an der Seite des Untersuchungsrichters eine dürftige, unterwürfige Schreibersecle, die mit ihrem subalternen Strebersinn bei Kleist deutlicher hervortritt als bei Hauptmann, und einen Büttel, der himviederum von Hauptmann als bienst= unfähiger, sanfter Suffel genauer charakterisirt wird. Wichtiger aber als Schreiber und Büttel ist in beiben Källen jener Abamssohn selbst, der von Amtswegen die Untersuchung einzuleiten und den Berbrecher zu entdecken hat. Daß diese Untersuchung und diese Entbeckung hier wie bort mit ben grösten Schwierigkeiten verbunden ist, daß immer wieder, hart vor dem Ertappen, in die Kreuz und Quer abgeirrt wird, und über jeden klarern Einblick in das criminelle Rätsel gleich wieder Nebel fallen, daß sich die Sache ins Dunkel und in die Länge zieht, alles dies ist hier wie dort Schuld des Untersuchungsrichters.

Weder der altholländische Dorfrichter Adam noch der neupreußische Amtsvorsteher v. Wehrhahn haben Neigung, diesen Proceß aufzuhellen. Beiden ist grade dieser Proceß fatal. Der Amtsvorsteher ist ein persönlicher und politischer Gegner des Bestohlnen; und der Dorsrichter ist noch viel interessirter an der nächtlichen Missetat; denn derjenige, der den Krug zerbrach, ist er selbst. Die Hauptperson der Komödie ist dei Kleist enger und bänger mit dem Vorgang verknüpst als dei Hauptmann. Um Stichworte der herkömmlichen dramatischen Technik zu wählen: Held und Action verzahnen sich im alten Stück weit sester als im neuen, das durch seinen losern Zusammenhang des persönlichen und des sachlichen Elements im Nachteil bleibt.

Wie bei Rleist, so kommt auch bei Hauptmann alles auf die Charakteristik des obrigkeitlichen Beamten an; je näher also die Begebenheiten diesem ans Gingeweide gehn, desto runder und geschlossener wird sich das Drama gestalten. Für den Dorfrichter hängt am zerbrochnen Krug Eristenz und Ehre. Dem Amtsvorsteher hingegen kann der Biberpelz des Rentiers Krüger ruhig gestohlen bleiben; sein persönliches Gewissen wird dadurch nicht betroffen, seine Ehre steht nicht dabei auf dem Spiel. Und nur darin ist er dem Dorfrichter Abam ähnlich, daß sich beide als völlig unfähig erweisen, die Procehverhandlung zu führen. Sie richten, der Dorfrichter wissentlich, der Amtsvorsteher halb unwissentlich, in kürzester Zeit eine solche Verwirrung an, daß es in der Amtsstube einen Beidenlärm gibt, bei dem Beamte und Zeugen hart an einander geraten.

Hier wie bort sind Zeugen aufgetreten. Aber wenn ber Dorfrichter aus triftigem Grunde diese Zeugen durch Anschnauzen und Dreinreden ins Bockshorn jagt, so verfährt auch der Amtsvorsteher nicht viel anders, als hätte er selbst den Velz gestohlen. Das hat er freilich nicht aetan. Aber ohne Nebenabsichten, ohne Ansehn der Verson, sitzt auch er nicht zu Gericht. Der Dorfrichter Abam hatte seine eigne Richtswürdigkeit zu vertuschen: denn statt des Krugs war er drauf ausgegangen, eine Mädchenehre zu zerbrechen, und aus dem Luftspiel hätte leicht eine Tragödie werden können. Das aber sind die besten Lustspiele, die Anlage zum Tragischen haben. Schon darum ist Meists Stück eine der besten Komödien der Weltlitteratur. Harmloser an Gemüt, ist der Amts= vorsteher von der Oberspree in seinem Tun und Treiben nicht viel ungefährlicher als ber Dorfrichter. Er will den Herrn spielen und er will Carriere machen. Dazu misbraucht er sein Amt. Wer den Belg gestohlen hat, fümmert ihn nicht; aber wer in seinem Amtsbezirk freigeistige Bücher kauft und demokratische Schriften liest ober gar verbreitet, wer bei Kaisers Geburtstag nicht illuminirt, welcher Gastwirt seinen Sal den fortschrittlichen Gesinnungs= genossen des bestohlnen Rentiers Krüger vermictet das alles will er genau wissen. Dazu benutzt er seine Untergebnen, dafür verbrüdert er sich mit Spigeln, die vor dem Meineid nicht erschrecken. Ein stiller, scheuer Brivatgelehrter kann ihn auf die rechte Diebsspur führen, er aber hört ihn gar nicht an, weil dieser gewissenhafte Beuge ihm "politisch" verdächtig ist, und er sich durch bessen Magregelung Lohn von oben her verhofft.

Dieser echt moderne Strebertypus ist an sich weder tragisch noch komisch, sondern schlechtweg gemeinschädlich;

eine Dichtung, die ihn rein als Typus hinstellen wollte, unterschiede sich von guten polemischen Leitartikeln oder Flugschriften nicht allzu sehr. Zu seiner fünstlerischen Bewertung muß ber Typus in eine Individualität gesteckt werben. Wie Kleist sinnreich andeutet, daß nicht nur in Huisum, sondern auch in Holla und Hussahe "lüderliche Hunde" sitzen, die "Recht so jetzt, jetzo so erteilen", so wird das von Hauptmann aufs Korn genommne Strebertum der Beamten außer an der Oberspree auch sonst im Lande gefunden. Aber es gibt je nach individueller Veranlagung Schlauköpfe und Dummköpfe unter den Strebern. Hauptmann hat sich den Spaß gemacht, einen Dummkopf aufzuzeichnen. Und durch diese Rutat bes Verfönlichen kann ber Typus allerdings auch in künstlerischem Sinne komisch ober tragisch wirken. Die Tragodie der streberhaften Dummheit ware noch zu bichten: im Leben erfahren wir oft genug, wie eine an sich ganz ehrliche Haut, nur weil sie gar zu dumm für ihr Amt ist, und Gott nicht auch zum Amte den Verstand gab, gerade durch das Amt und durch die ängstliche Verteidigung des Umts ein Verbrecher oder, im Stile des Dorfrichters Abam zu reden, wenigstens ein "Schubiack" wird.

Die Komödie der streberhaften Dummheit hat Gerhart Hauptmann gedichtet. Ihr Held, der Amtsvorsteher v. Wehrhahn, entwickelt eine wahrhaft bezaubernde Bornirtsheit. Und das tiefste Wort, das je ein Mund gesprochen hat, das Wort, das allein genügen würde, den, der es zuerst ausgesprochen hat, über alle andern Menschen zu erheben, dieses Wort gilt auch für den Herrn v. Wehrs

hahn: "Vergib ihm, er weiß nicht, was er tut." In der Aufführung des "Deutschen Theaters" ist dieser Wehrhahn von einem Kritiker als eine "Brachtschöpfung des Caricaturenstifts" empfunden worden. Dieser Eindruck ist mehr auf die urkomische und im Anfang ungeheuer wirksame Darstellung des Herrn Georg Engels als auf die Zeichnung des Dichters zurückzuführen. Der nach oben hin ersterbende Blick, womit dieses semmelblonde Monocle seine huperloyalen Acuferungen begleitete, das Ueberschnappen der Fistelstimme in Momenten höchster Chrerbietung und höchster Schnauzerei, das strahlende Siegeslächeln bort, wo die Dummheit am ungründlichsten ist - alles das vereinigte sich bei Engels zu einer Prachtschöpfung der Caricatur. Aber neben dieser Bühnenfigur könnte ich mir die Gestalt des Dichters treffender verkörpert denken. muste zunächst ein patenter, wolerzogner Herr in die Erscheinung treten, mit all jenen flachen, aber gefälligen Eigenschaften, die der gute Ton fordert, mit dem man Reserveofficier werden, einen Goldfisch kapern und sogar ein Amt gewinnen kann. Allmählich würden wir dann bem Schwerenöter immer näher treten, und allmählich würd' es klar und klarer: mit bieser Dummheit kämpfet man vergebens! Erst dadurch kam' ein Moment des Gefährlichen in den Kerl hinein, und eine solche psychologische Analyse erhielte auch bas Interesse bes Zuschauers reger, als wenn, wie bei Engels, alles Korn gleich in ben ersten Schuß gelegt wird und bann keine Steigerung der Komik mehr möglich ist.

Wenn sich der Charakter des Amtsvorstehers lang-

samer auswickelte, würde der Schluß des Stückes sogar den hartnäckiasten Anhängern der "Sie kriegen sich"= Theorie verständlicher. Es würde klarer, daß der Held ber Komödie weniger der Belzdieb ist, sondern derjenige, der dieses Belzdiebes habhaft werden soll. Die Diebs= geschichte vertritt das, was bei Molière, Holberg und andern Komikern der Tradition die Intrique war. dort die Intrigue dazu diente, den Heuchler als Heuchler, ben Geizhals als Geizhals ad absurdum zu führen, so dient hier die Diebesgeschichte dazu, den streberhaften Dummkopf als blizdummen Streber zu blamiren. Und wie könnte seine Blamage größer sein als da, wo ihn der Dichter entläßt, wo Wehrhahn, im traulichen Beisammen zwischen Hehler und Stehlerin stehend, beibe mit einander in aller gesellschaftlichen Form bekannt macht, und wo er die Diebin nicht nur für eine fleißige Waschfrau, was sie auch ift, sondern sogar für eine "ehrliche Haut" erklärt; genau so, wie der Dorfrichter Adam von seinem lüder= lichen Collegen Pfaul aus Holla urteilt: "eine ehrliche Haut, so wahr ich lebe, ein Kerl, mit dem sichs aut zufammen war!"

Nach der Größe dieses, wenn ich so sagen darf, innersichen Schlußeffects, was schiert uns da noch der Biberpelz und sein Geschick? Wer ihn stahl, wissen wir. Daß man dem Dieb auf der Spur ist, wissen wir auch, und ganz wohl in der eignen Haut wird sich weder der Hehler noch die Stehlerin fühlen, trotz der Menschenstenntnis des tiefblickenden Herrn v. Wehrhahn. Alles Psychologische ist mithin klar. Was übrig bleibt, ist Sache

des Gerichtsreporters, nicht des Dichters. Wenn aber das gesamte Publikum der ersten Berliner Aufführung über das unerwartete Ende verblüfft war, so ist doch auch der Dichter nicht ganz schuldlos. Schuld baran ift ein Vorzug und ein Mangel seiner Arbeit. Der Borzug liegt in der Charafteristik, der Mangel in der Composition. Der Vorzug liegt in der prachtvollen Gestalt der Diebin, der fleißigen Waschfrau Mutter Wolff, einer Person, mit der sichs aut zusammen war, einer dichterischen Saft= und Kraftschöpfung, die den schematischen Rahmen der Traditionskomödie fast ebenso sprengt wie Shakespeares Shylock; der Mangel liegt barin, daß man eben durch diese prachtvolle Gestalt in seinen verschiednen Interessen geteilt wird und aulest noch hinter der Blamage des Amtsvorstehers sie, die besagte Wolffin mit ihren Schicksalen, sehn will. Hinter ber boshaften Ironic, mit der der Dummkopf im Amte belassen wird, verlangt man noch vom Dichter ein moralisches Endurteil über Mama Wolff. Sie war von je ein Bosewicht, drum treff' sie, wenn schon nicht Wehrhahns, so boch Gottes Strafgericht. Ein solches moralisches End= urteil, worauf unfre Aesthetik einen alten Gewohnheits= anspruch geltend macht, ist in Kleists "Zerbrochenem Krug" noch zu finden. In der Person des Revisors, der wie ein Blitz aus heiterm Himmel kam, geht durch das Drama eine höhre Gerechtigkeit, die den Dorfrichter seines Amtes entsett; während unser armes Bublikum über die Schicksale des Pelzes ganz im Dunkeln bleibt, ist dort Aussicht vorhanden, daß in Utrecht dem Kruge doch noch foll sein Recht geschehn.

So schließt geschlossen die einheitlichere Komödie Rleists. Hauptmanns Romödie ist zwiespältig. Wie ber Schauplat der vier Afte zwischen Wehrhahns Amtsftube und dem Wohnraum der Wolffin wechselt, so verteilt sich auch das Interesse auf beide. Bei Kleist waren Richter und Missetäter vereinigt in einer Person. Und wie sich im Amtsvorsteher mancher Vergleichspunkt mit dem Dorfrichter Abam fand, so findet er sich auch in der Mutter Wolffin. Wie den Abam ein ganz menschlicher Zug, der Hang zum sußen jungen Blut, in den Bereich des Kruges lockte, so lockt auch diese ein rein menschlicher Zug zum Biberpelz hin. Es ist die Sorge um ihre Familie. Sie ift in ihrer Art das, was man eine gute Mutter nennt. Sie beweint mit treuen Tränen ihr heimgegangnes Söhnchen. Mit ihren beiden Töchtern will sie hoch hinaus. Sie sollen noch auf Gummirädern fahren und auf dem Theater gefeiert werden. Darum sind sie auch nicht etwa Male und Jette getauft, sondern Abelheid und Leontine. Zu ihrem dußlichen Bater sagen sie Papa und geben Gutenachtkuß. Für diese Kinder und ihren Papa arbeitet Mutter Wolffin unermüdlich. Für sie raubt sie sich den Schlaf der Nächte. Für sie geht sie hin und stiehlt Rehböcke, Knüppelholz und den Biberpelz. Sie ist ein Gemütsmensch. Man gewinnt diese naive Nieder= tracht so lieb, daß man ihr zulett nichts böseres wünschen möchte als einen Amtsvorsteher, der nie hinter ihre Schliche kommt.

Aber auch hinter ihr lauert die Vergeltung. Ihr Mutterherz wird auf andre Weise noch mal bitter gestraft werden. Hing eine Mädchenehre am zerbrochnen Kruge, so wird den Biberpelz eine verlorne Mädchenehre rächen. Leontine und namentlich Abelheid — sie werden, nicht zum nindesten durch Mutters Bildungsstrechen hinverführt, im Schlamm versinken, und Mutter Wolff wird dann ebenso, wie beim toten Söhnchen, traurig sagen: "Das sind so Lebenssachen."

die Spannung im Laufe dieses köstlichen Wenn Genrebildes, das nicht minder niederländisch ist als "Der zerbrochene Krug", nachläßt, so hat das der Dichter zu verantworten. Er läßt dieselben Situationen zu oft wiederkehren. Was wir schon beim Holzdiebstahl erlebten, erleben wir beim Pelzdiebstahl noch einmal. Für den Bestohlnen mag am Pelz nicht liegen als am Holz. Für unfre Seelenerkenntnis ist das Eine so viel wert wie das Andre. Und so hatte Hauptmanns Stück bei seiner ersten Berliner Bühnenaufführung mit etwas mehr Recht basselbe Schickfal, das ursprünglich auch Kleists Stück hatte. Es ermübete auf der Bühne. Der große Weimarer Dramaturg suchte bem badurch abzuhelfen, daß er die Handlung des "Berbrochnen Kruges" in mehrere Afte zerriß, wodurch er die Wirkung unzweifelhaft schädigte. Heute fänden sich umgekehrt vielleicht Dramaturgen, die den "Biberpelz" in einen ober zwei Afte zusammenziehn möchten. Auch sie würden nur Undank ernten. Man muß die Komödie nehmen, wie sie ist, und ihren Wit herausspüren. Wem bas nicht gelingt, darf sich mit keinem Geringern vertrösten als mit Goethe, ber eins ber gröften Meisterwerke ber Weltlitteratur, Reists "Zerbrochenen Krug", auch nicht begriffen hat.

Wie wenig unser beutsches Publicum nach all den Moserpossen, Schönthanschwänken und sogenannten "feinern Lustspielen" an Werke, wie diese urgermanischen, saftigen Romödien Hauptmanns, die in den tragischen Unterarund alles Lebensinhalts hinableuchten, noch immer gewöhnt ist, beweist das seltsame Bühnenschicksal, das beiden Komödien But Teil geworden ist. Nächst Berlin ist die maßgebendste deutsche Theaterstadt noch immer Wien. In beiden Fällen entschieden Berlin und Wien völlig entgegengesetzt. "College Crampton" hatte, unterstützt durch die glänzende, obwol nicht treue schauspielerische Darstellung des Herrn Georg Engels, im Deutschen Theater zu Berlin einen starken. dauernden Erfolg, während ein Jahr später auf derselben Bühne sich "Der Biberpelz", tropdem Engels wiederum die Hauptrolle spielte, nicht halten konnte. Umgekehrt war es in Wien. Hier fiel im Hofburgtheater "College Crampton" ziemlich ab, während einige Jahre später im Deutschen Volkstheater "Der Biberpelz" den gröften, andauernoften Erfolg hatte, der bisher unferm Dichter in der Stadt Grillparzers, Raimunds und Anzengrubers zu Teil geworden ist. Manches an diesem verschiednen Schicksal mag der Aufführung zuzuschreiben sein. Daß sich beide Komödien neben einander im deutschen Theaterrepertoir noch einbürgern werden, läßt dieses verschiedne Schicksal hoffen. Mit den Bauernkomödien Ludwig Anzengrubers weisen diese beiden Stücke der beutschen Zukunftskomödie den Weg aus der bretternen Flachheit auf die Höhen und in die Tiefen des Lebens.

## VIII.

## Weltweh und Himmelssehnsucht.

"Wie eine Windesharfe sei beine Seele, Dichter! Der leiseste Hauch bewege sie. Und ewig muffen bie Seiten schwingen im Atem des Weltwehs; denn das Weltweh ift die Wurzel der Himmelsschnsucht. Also steht beiner Lieber Wurzel begründet im Weh der Erde; boch ihren Scheitel krönet Himmelslicht." Mit diesen schönen, sein ganzes dichterisches Wesen burchleuchtenden Worten wollte Gerhart Hauptmann 1885 "Das bunte Buch" Wo in diesem "Bunten Buch" die "lyrische Form" allmälig von der "epischen Form" abgelöst wird, steht ein langes Gebicht, bas "Die Mondbraut" heißt und den Contrast zwischen Weltweh und Himmelssehnsucht aus der Secle des Dichters in die Seele eines phantafiebegabten Volkskindes überträgt. Ein armes, verwaiftes Bettelkind, Bergliese genannt, hat unter ben Käusten und Flüchen ihres graufamen Pflegevaters bitterlich zu leiden. Er jagt sie bei Nacht aus dem Hause hinaus in Sturm und Schnee. Sie irrt über Feld. Ermattet finkt sie beim Reisigsammeln vor einer hohen, schlanken Fichte nieder, die im Mondenschein himmelan strebt. Bergliese schläft vor Müdigkeit ein. Aber sie ist mondsüchtig und "wandelt durch die Nacht." Sie klettert dem Mond entgegen zum Fichtenwipfel empor, sie will weitersteigen, tritt in leere Luft, und —

Was bröhnte der Grund, was scholl durch die Nacht? Mir schien es ein klagender Ton: Sie liegt an der Föhre, sie hat es vollbracht, Auf ewig dem Jammer entstohn.

Soweit behandelt das Gedicht einen ganz realen Vorgang, über den alltäglich "Der Bote aus dem Riesensgebirge" berichten könnte. Der Dichter aber unterscheidet sich auch hier vom Reporter dadurch, daß er dem realen Vorgang ein seelisches Motiv unterlegt. Dieses seelische Motiv ist die Sehnsucht, die ein vom Weltweh schwer belastetes Menschenkind nach dem Himmel empfindet. Ze jammervoller das Dasein, desto höher und schöner die Hoffmung aufs Senseits. Des Kindes Phantasie hält sich zunächst an das, was aus der Himmelswelt sichtbarlich entgegenglänzt, an den Mond:

Du Schöner am Himmel, so matt und so bleich, Hoch, hoch in den Wipfeln, da haft du bein Reich, Hoch, hoch in den Wipfeln der Föhren.

Mehr und mehr aber verwandelt sich den schwärmens den Sinnen des Mädchens der Mond in den himmlischen Bräutigam, neben dem der tote Vater, der hienieden als Lump galt, und die tote Mutter, die hienieden als Dirne galt, auf ihr verlassenes Kind warten. Das lockt und zieht himmelwärts. Darum klettert das Kind die Fichte entlang:

"Ich gruß dich, du Schöner," so lispelt sie hold, "Wie bist du so strahlend im Gürtel von Gold, Ich folge dir gerne, so gerne!"

Der Mond hebt sie liebend in seinen Sichelkahn; ihrem verzückten Auge tut sich alle Herlichkeit des Himmels auf:

Und Mütterlein steht auf ber Schwelle und winkt, Und Bäterlein auch, und ber Nachen — er sinkt. Er sinkt in die duftenden Gärten.

Auch für Bergliese war die Erfüllung ihrer Himmelssehnsucht nur ein Traumglück. Aber nun liegt sie am Fuße der Fichte, befreit von allem Weltweh.

Mehrere Jahre später ist der Dichter auf dasselbe Motiv noch einmal zurückgekommen. Mit seiner gereistern Bühnenkenntnis wagte er, den Vorgang auf das Theater zu bringen: Sein "Hannele" ist eine Schicksalsgefährtin der Bergliese. Vom bösen Stiesvater geplagt und gesprügelt, vernimmt auch sie den Lockruf der toten Mutter, den Weckruf des himmlischen Bräutigams. Aber jener Ruf erschallt ihr nicht aus den Wipfeln des Waldes, sondern er kommt aus den Tiesen des Wassers, in das die Mutter ihr vorangegangen ist. Und der himmlische Bräutigam erscheint ihr nicht mehr, wie der Vergliese, als unpersönliches, ungreisbares Himmelslicht, sondern, wie den ersten Christen, in menschlich vertrauter Gestalt.

Als Gerhart Hauptmann im Spätsommer 1893 das Drama aus Schreiberhau fertig nach Berlin brachte und den Freunden vorlas, hieß es noch "Hannele Matterns Himmelfahrt." Später wurde der Titel in "Hannele" verkürzt, weil vorsichtige Hoftheater alles meiden wollten oder musten, was überfrommen Gemütern als eine Ent= weihung der Heilandsgestalt und der Heilandsgeschicke gelten könnte. Inzwischen aber ist man halbwegs zum Urtitel zurückgekehrt und gönnt dem "Sannele" wenigstens seine "Himmelfahrt." Nun drückt sich die Doppelwelt des Stücks, das Diesseits und das Jenseits, schon in der lleberschrift aus. "Hannele" war nur das verlassene Bettelkind, das abgerissen und zerprügelt, hungrig und frierend sein sieberndes Elend endlich in den Dorfteich schleppt; war nur die Lumpenprinzessin, wie sie ihre Mitschüler schimpften, nur das störrische Mädel, wie sie die gedankenlose Eractheit des Amtsvorstehers schilt: "Hannele" war nur das hilflose Häuflein Menschenjammers und Weltwehs. Erst durch die "Himmelfahrt" befriedigt sich die Himmelssehnsucht, weitet sich der innere Gesichtsfreiß: "Millionen Sternchen" blinken nun am Firmament auf; die Stimme Gottes ruft aus ben Tiefen bes eiskalten Gewässers; freundliche Engel trösten den Traum; der liebe Herr Lehrer verwandelt sich in ben lieben Herr Jesus, der die Kindlein zu sich kommen läßt und den Sünderinnen vergibt. Zugleich wedt unschuldigen Kindesbruft sein Name bas Ahnen einer Leidenschaft. Sinnlichkeit erste unb Seligkeit werben Eins. Im sterbenden Kind erregt sich

das werdende Weib. Die Himmelssehnsucht empfindet bräutlich.

Hannele liegt zuletzt verendet auf dem Strohfack Aber in der Todesstunde hat ihr des Armenhauses. Kinderglaube sie selig gemacht. Aus dem Religionsunterricht des Lehrers, aus den geistlichen Liedern, die fie im Moster gesungen hatte, aus den Heiligenbildern der Dorfkirche, aus den Volksmärchen, die sie von der Mutter gehört hatte, war der Phantasie des träumerischen Kindes eine überirdische Welt aufgegangen. Sie sieht nun biesen Himmel offen. Ihr Herr und Heiland hält sie bei ber Hand. Wie Gottvater einst die Menschheit nach seinem Bilde geschaffen hatte, so schuf sich Hannele ihre Gottheit und ihren Himmel nach den Bilbern ihres eignen Lebens. Alles was hienieden "ihren armen Blick" entzückt hatte, alles was fie entbehrt und erhofft hatte, hilft diese Berlichkeit wie eine wunderschöne Stadt auferbaun. In ihrem Himmel wird nicht blos gefungen und geliebkost und ge= betet, sondern auch rechtschaffen gegessen und getrunken. Ihr Himmelstischlein deckt sich mit allen den guten, appetitlichen Dingen, die das darbende Kind auf Erden nur vom Hörensagen kannte. Nicht blos "die Milch der weidenden Rinder", "das goldene Brot auf den Aeckern" wird dar= gereicht, sondern sogar der Purpursaft der Reben. Auch einen geschickten Dorfschneider gibt es im Himmelreich. Hannele wird nicht nur eine reine Seele sein, sondern auch eine schön geputte, kleine Himmelsbraut, in Seibe glänzend. Das fromme Kind ist in seiner natürlichen Unschuld doch Weltkind geblieben: alle kleinen Lüsternheiten und Eitelkeiten nahm es mit in seine heilige Hoffnung. Alles dreht sich allein um sie, und Niemand kümmert sich um sonstwen.

Die kleine Proletarierin im rauhen Gebirgsborf empfindet nicht anders als so mancher selbstbewußte Würdenträger in der großen Welt. Wer auf ein "langes, segensreiches Leben" zurücklickt, läßt sich gerne seiern, aber sein höchster Ehrgeiz wird durch siedzigste Geburtstage und fünfzigjährige Judiläen doch nicht befriedigt. Das Schickal hat es in seiner Bosheit so gefügt, daß die höchste Ehre zugleich die letzte Ehre ist, denn dann folgen die Hosequipagen in Gala, und womöglich kommt der Kaiser in die Kirche. Wie mancher gäb was drum, wenn er Zeuge seines eignen Begräbnisses sim Traum.

Sterbend sieht sie sich tot. Sie sieht die zahlreiche Beteiligung von Alt und Jung. Sie hört die gute Nachrede, von der die Selbstmörderin sogar heilig gesprochen wird. Die kleinen Schulkameraden müssen ihren Leib dahin, "sanst, daß sein krankes Fleisch der Druck nicht schmerze". Sie lauscht besonders freudvoll auf, wenn die barmherzige Schwester Martha und der liebe Lehrer Gottwald so herzerquicklich um sie trauernd, mit einander, als ob kein Drittes hörte, von ihr sprechen. Sie erkennt, daß es nun doch auf Erden eine Gerechtigkeit giebt; während sie selbst
so hoch geehret wird, nimmt der Stiesvater, der sie mishandelte, das schimpflichste Ende; denn der liebe Herr Lehrer
hat es ihm endlich einmal tüchtig gesagt; so tüchtig, daß

sich der betrunkne Bösewicht vor Schmach und Reue erhenkt.

Auf der Bühne sehn wir das träumende, sterbende Kind in seiner ganzen kläglichen Existenz vor uns liegen. Wir hören ihr leibhaftiges Wehklagen, ihr Geplauder; wir hören, wie das Fieber aus ihr spricht; wir verfolgen genau, wie ihr kranker Zustand wechselt, wie Bewustsein und Kieberwahn in einander übergehn. Jede Schwankung im körperlichen Befinden der Sterbenden macht sich bemerkbar; wird der Zustand fiebriger, so kommen böse Träume; tritt etwas Ruhe ein, so tauchen lieblichere Bilber auf. Um sie her walten hilfreiche Hände. Sie verkehrt wachend mit lebendigen Menschen. Zwischendurch aber tritt ihre schwärmende Seele immer wieder in eine andre Welt. In schroffen, mächtigen Contrasten erscheint der rohe Stiefvater im Traum, erscheint tröstend der Beist ihrer toten Mutter. Es kommen Engel mit Notenblättern, wie das Kind sie auf dem Altarbild mag gesehn haben. Es erscheint, wie der schwarze Mann, den die Kinder fürchten, der stumme Tod und richtet das Schwert gegen ihr Herz. Diese Traumgestalten sind nicht nur vereinzelt da, sondern sie treten auch unter einander in Action. Engel tragen einen Sarg und legen bas tote Hannele selbst hinein. Einige bieser Traumgestalten sind uns vorher als lebendige Menschen bekannt geworden. Der Waldarbeiter Seibel, ber bas Kind aus bem Wasser zog, bie halb vertierten, aber zum Teil doch gutmütigen Armenhäusler, die Diakonissin, die vom fiebernden Sannele mit ihrer toten Mutter verwechselt wird, der Lehrer, den sie für den Erlöser hält — sie alle haben wir leibhaftig vorher gesehn und sehn sie dann in Hanneles Träumen wieder. Wir nahmen sie zuerst mit unsern eignen klaren Sinnen war und müssen sie dann mit dem verwirrten Sinn eines andern Wesens warnehmen. Manchmal geht Hanneles wechselndem Fieberzustand gemäs das Wirkliche jählings in die Einbildung über. Schwester Martha war eben noch eine reale Person, und schon ist sie ein verklärtes Traumbild, verquickt mit Hanneles Mutter. Diese Schwester Martha, die dem Krankenbett am nächsten steht, wirkt wie eine Vermittlerin zwischen den Fieberphantasien der Sterbenden und der lebendigen Außenwelt. Mit welcher Meisterschaft vom Dichter durch sie unmittelbar auf das Visionäre hingedeutet wird, hat schon Otto Pniower bemerkt. In einer sehr seinen, besonders die Composition des Dramas klarlegenden Besprechung (der Deutschen Litteraturzeitung vom 21. November 1896) sagt Pniower:

Hannele glaubt eine Schlüsselblume in der Hand zu haben und reicht sie der Schwester Martha hin, die nichts sieht. Um das aufsgeregte Kind zu beruhigen, tut sie aber, als ob sie an einer Blume röche. Welch schwe Symbolik zugleich, indem der Himmelsschlüssel auf die bald erscheinende Diakonissin vordeutet, die der Fiebernden den Eingang zum Himmel öffnet!

Freilich muste gerade Schwester Martha auch Ursach zu der einzigen technischen Schwierigkeit werden, welcher die sonst so sichre Hand des Dichters nicht ganz Herr geworden ist. Denn kaum hat das leibhaftige, das halbwache Hannele mit Martha gesprochen, so tritt wieder die Traumwelt in ihr Recht, und die lebendige Schwester Martha muß sich mit einer Verbeugung vor dem nur vom phantasirenden Kind gesehenen Todesengel aus dem Krankenzimmer, wo sie jetzt am allernötigsten wäre, entsernen. Das verwirrt und ist bühnentechnisch kaum zu überwinden.

Es gibt nur ein einziges Mittel, in biesem Drama auf dem Theater die Traumwelt von der Wirklichkeit zu unterscheiden. Nur aus Stimmung und Ton der Darsteller kann es deutlich werden, ob eine Traumgestalt ober eine reale Person darzustellen ist. Die meisten Schauspieler helfen sich über die Schwierigkeit dadurch hinweg, daß sie aar keine Unterschiede machen und richten damit oft eine unergründliche Verwirrung an. Bei den Traum= scenen muß aus Hanneles verstiegnem und zugleich ver= schwimmendem Gehirn in den Stil der Darstellung etwas Verstiegnes und Verschwommenes übergehn, das Realismus der andern Scenen fehlt. Es wäre sehr schlimm, wenn es als unsere alte, hohle Theaterbecla= mation wiedergegeben würde. Es ist vielmehr durch und durch Gefühl: Hanneles Gefühl, dem lebendige Erfahrungs= einbriicke zu Grunde liegen. So wenig aber das fromm= gläubige Hannele mit seiner Himmelssehnsucht eine Rationalistin ist, so wenig ware bieses kleine Dichtergenie, bas vom Himmel her so wunderschöne Berse hört, Anhängerin des modernen künstlerischen Realismus. Ihr Herzchen schlug höher, wenn die erhobne Stimme des Pfarrherrn ben Segen sprach, wenn ein Choral erklang, wenn fie beim Lehrer Gottwald biblische Geschichte hatte, wenn ihr die Mutter ein Märchen erzählte. Schneewittchens iserner Sarg, Aschenbrödels gläserne Pantoffelchen gleiten sie schützend und schmückend in ihren Himmel. emischt mit jenen feierlichen Tönen, ist es dieser naw tragne Ton der Märchenerzählerin, den sie aus ihren raumbildern wiederhört. Diesen Ton hätte die Schau= ielkunst zu finden und zu treffen. Es ist ein Ton der ämmerung. Man möchte an "die blauen Blițe der acht" benken, von denen Hanneles selige Mutter raunt. n Wiener Burgtheater trifft Josef Lewinsky als spukstes, buckliges buckelndes Dorfschneiderlein diesen Ton. nd auf der Berliner Hofbühne wurde das Verschwom= ene schaurig schön getroffen durch die leidtragenden orfweiber, die auf stillen Sohlen schattenhaft in einander cschend und mit tonloser Schärfe flüsternd Hanneles iger umschwirrten. Ist auf diesen Ton einmal das anze gestimmt, so haben es auch die Einzelnen leichter; is jedem Einzelnen läßt sich dann eine volle Gestalt jaffen. Am wichtigsten für die Bühnendarstellung ist annele selbst und ihr vergötterter Lehrer, der Weib id Kinder hat, der von des fremden Kindes stiller chwärmerei nicht das mindeste ahnt, der bei aller seiner denschenfreundlichkeit doch nicht opferfähig genug ist, das erbende Stückchen Elend in der eignen Wohnung zu rgen, sondern es von dort ins Armenhaus trägt. Nur : ihrem Traum erscheint er als Hauptleidtragender, r Hanneles keusche Neigung zart erwidert, und als Kinistrant beim Begräbnis, der den Schulkindern die seite des Gesangbuchs angibt, worauf der Text des Grabedes steht. Dann tritt er, wieder nur im Traum, schon

halb verwandelt, als Mahner und Warner ihrem bösen Stiesvater machtvoll entgegen. Zuletzt erweckt er das Hannele von den Toten, wie der Herr Jesus des Jairi Töchterlein, und öffnet ihr in Heilandsgestalt mit Mutterschens Himmelsschlüsselblume den herlichsten Himmel, gütig bedeutend, wundervoll redend. Und nun Hannele selbst! Um diese Gestalt schauspielerisch ganz zu verderben, dazu gehört schon ein vollgemessensen Maß von Talentlosigkeit; um ihr ganzes Innere zu zeigen, dazu bedarf es einer dem Dichter und gerade diesem Dichter congenialen Naturskaft, die kindhastes, tieses, phantasievolles Empfinden mit vollendeter künstlerischer Reise vereinigt.

Unter den Ersten, die vom Dichter selbst das wunder= same Traumstück hörten, befand sich der Chef der könig= lichen Bühnen in Berlin, Graf v. Hochberg, des Dichters engerer Landsmann. Er stand sofort im Bann bieser heimatlichen Boesie. Es war für ihn kein Zweifel, daß dieser Poesie die Bühne bereit stehn müsse. Und am 14. November 1893, am Abend vor Hauptmanns 31. Geburtstag, ward "Hannele" im königlichen Schauspielhause zu Berlin zum ersten Mal auf eine Bühne getragen. Erst jest muste Graf v. Hochberg erkennen, wie verschieden über bas Werk geurteilt werben konnte. Wie hat man bamals um dieses unglückliche Kind gezankt und gezetert! Die Frömmler wollten es ben Socialbemokraten, die Socialbemofraten wollten es ben Frömmlern unterschieben. Die Einen ärgerte aufwiegelnbe Kritik socialer Zustände, bie Anderen ärgerte "Mysticismus, und "Kirchlichkeit". Sogar hygienische Gründe wurden ins Feld gerückt, weil

der erschütternden Gestalt des stummen Todes einige überreixte Frauennerven nicht Stand hielten, verleugnete man seine sonstige Gegnerschaft gegen die Theatercensur und rief schlankweg nach der Polizei, als ob Gretchen im Kerker. Lear auf der Haide, Othello am Bette Desdemonas nicht ebenso erschüttern müsten, wenn sie der tragischen Situation gemäs dargestellt würden. An das Ohr des Monarchen brängten sich Flüsterstimmen, die von Gottes= läfterung raunten, weil sich dem kleinen Hannele das Bild des angebeteten Schulmeisters mit dem Bilde des Heilands im Fieberwahn verwebt. Der Hof= und Garnisonprediger Emil Frommel soll eigens ins königliche Schauspielhaus entsandt worden sein, um über den blasphemischen Charafter bes Stücks ein vertrauliches Gutachten abzugeben. Aber man war bei der Wahl des Begutachters an den Un= rechten gekommen, denn man war an einen Dichter ge= kommen. Frommel ging tief ergriffen und poetisch gehoben aus der Borstellung, die er noch einige Mal mit steigender Liebe für das arme Hannele besucht haben soll. Lom Anastschrei dieser gequälten Creatur schien man, wie vorher von den "Webern", ein tausendfaches Echo in den Scharen der social Unzufriedenen zu befürchten, während umgekehrt Nicolais geistige Nachkommen den Dichter einen Frömmler schalten, der uns ins finstre Mittelalter zurückführen wolle. Wenn Hauptmannns Traumstück etwas mit dem "Umsturz" zu tun hat, so ist ein "Umstürzler" nicht der Dichter, sondern höchstens der Maurer Mattern, der sein Stiefkind prügelt, weil es ihm nicht das nötige Kleingeld für Schnaps erbettelt hat; denn wer faullenzt, schimpft

mit Vorliebe auf das Bestehende, und die Phrase "alles muß verrungeniret werden" läßt sich nur mit lallender Zunge sprechen. Und wenn jemand im Stück ein wundersgläubiger Christ ist, so ist es nicht der Dichter, sondern das arme Hannele selbst. Beiden gemeinsam zwar ist die aus Weltweh geborne Himmelssehnsucht. Aber während sie sich beim Dichter mit Zweiseln part, part sie sich beim Hannele mit Hoffnung.

Wie der fromme, alte Weber Hilfe in Langenbielau, der auch sein Weltweh nur aus Himmelssehnsucht ertrug, kommt das kleine Hannele von den pietistischen Gärten Schlesiens her. Die Armenhäusler, die Hanneles Sterbelager umlärmen und umlungern, reden den Dialekt der schlesischen Berge. Aber das Schlesiertum liegt nicht blos im Armeleutedialekt. Wie tief schlesische Bolksart in diese Dichtung versenkt ist, hat vor allen Andern der Schlesier Gustav Freytag erkannt, der ein Jahr vor seinem Tod (in Fleischers Deutscher Revue vom April 1894) bie Traumdichtung seines jungen Stammsgenossen einer längern Anzeige würdigte. Gustav Freytag rühmt die Bühnenkenntnis, mit ber Hauptmann hier "etwas geschaffen hat, was nur ein echter Dichter, vielleicht nur einer aus dem Regierungsbezirke des Berggeistes Rübegahl ersinnen konnte". Während sich ein Teil der Tages= presse über den "naturalistischen" Alnfang ebenso erboste, wie über das "symbolistisch=mystische" Ende des Stücks, sah in Uebereinstimmung auch mit Spielhagen ber alte, die poetischen Mittel des Contrastes sehr genau kennende Berfasser einer "Technik bes Dramas", daß "erst auf ber Grundlage der gemeinen, harten Wirklichkeit des Daseins, des Kampses mit der Not, der Schwäche und sittlichen Verderbnis, die Poesie des idealen Indalts, welchen frommer Glaube dem Kinde des Volks zuteilt, verständlich und ergreisend wird". Aber Gustav Frentag bewunderte beim Lesen nicht nur, "wie wahr, wie genau, und mit welch innigem Behagen die geheimsten Empfindungen einer Menschenseele dargestellt sind", sondern er spürte den Dust des heimatlichen Erdreichs auch aus bildlichen Wendungen der gehobnen Sprache, aus Wendungen, die seiner Weinung nach nicht in Büchern stehn, aber im Volke noch heute leben. Er gibt dasür einige Veispiele:

Hannele fagt zu der Gestalt der Mutter: "In deinem Gaumen wachsen Maiglödschen. Teine Stimme tont iwie die Gloden im Frühling)". Der Fremde verkünder: "Die Seligkeit ist eine wunder ichone Stadt, wo Friede und Freude kein Ende mehr hat". Die Schlüsselblume ist wirtlich ein goldener Schlüssel zum himmel, mit dem Hannele von der Mutter beichenkt wird; die Engel sind idealisiere Schulfinder und singen der Sterbenden den Rinderlied: Schlaf Rindschen seite, es kommen neue Gaste; die Gaste, die zeht kommen sein, das sind die lieben Engelein.

Auch die Art, wie Hannele sich den Tod als stummen Boten gebildet hat, führt Gustav Freytag auf "altheimische Anschauungen" zurück, da nach seiner sachkundigen Wissenschaft erst im späten Mittelalter, oher von den Gebildeten als vom Bolke, der Tod steischlos gedacht und gezeichnet wurde. Lon dem echt volksmässigen Verhältnis der liebenden Seele zum Erlöser sagt Freytag:

Es ist taum möglich, bas Entguden und die Etstafe ber liebenben Seele ergreifenber bargustellen, als bier geschieht, wenn hannele ben hohen ertennt, wenn fie aus bem Sarge emporgehoben und von

ihm geweiht wird. Gerade dieser Zug, das Berhältnis der liebenden Jungfrau zum Bräutigam Christus, ist uralt und beutsch. Es klingt bereits aus den Gedichten der sächsischen Nonne Hroswith im zehnten Jahrhundert; zur Zeit der Minnesänger ist die Schilberung des Brautlagers einer Gottgeweihten im Himmel für uns von sehr bestrendlicher Ausssührlichkeit, sogar in den Liedern der Pietisten vom Ansang des vorigen Jahrhunderts; die Spuren davon sind noch heut in alten Liedern zu sinden, welche das Bolt singt. Nur vorsichtig und leise hat der Dichter an diesen Traum der Entsagenden gerührt.

"Hanneles Himmelfahrt" ist ein Erzeugnis des Aufent= halts, den Gerhart Hauptmann seit 1891 wieder in Schlesien genommen hat. Hier traten bem gereiften Dichter heimatliche Kindeseindrücke mit gesteigerter und gereinigter Rraft wiederum vor die Scele. Wer bei bem reizenben, am Fuß einer hügelan steigenden, bewaldeten Wicfe ge= legnen, bequem hergerichteten Bauernhäuschen ber Brüber Carl und Gerhart Hauptmann vorüber ins Dorf Schreiberhau wandert, kann auf der Landstraße den Armenhäuslern begegnen, dem stottrigen, schlottrigen Bater Pleschke, ber fromm geworbenen Buchthäuslerin Tulpe, ber Stragenbirne Hete, die noch nicht Betschwester geworben ift, bem Flegel Hanke; auch wol dem Maurer Mattern, der im Stück nur Schreckgespenst bes Traums ist. Am Verkehr mit Volk und Natur hat sich auch hier bes Dichters Kunft gestärkt Auch biese Dichtung wurzelt im Weh der Erbe. Doch ihren Scheitel krönet Himmelslicht.

## Der Historiendichter.

Seit dem Tiberiusbrama hatte sich Gerhart Haupt= mann in der Wahl bramatischer Stoffe nicht wieder aus seinem Land und seiner Zeit entfernt. Denn die drei Stücke, die in der öftlichen Umgebung Berlins spielen (Das Friedensfest, Einsame Menschen, Der Biberpelz) stehn ganz unter schlesischem Einfluß, und das "Schauspiel aus den vierziger Jahren" führt uns in eine Zeit, die noch nicht hinter lebender Menschen Gedenken liegt. Jett endlich wagte der Dichter wieder einen Sprung in andre Zeit und andres Land. Bei seiner Beschäftigung mit den social= politischen Bewegungen der Gegenwart und jüngsten Vergangenheit war ihm ein Buch in die Hände gefallen, das den großen deutschen Bauernkrieg behandelt, und dessen Verfasser ein alter vormärzlicher Demokrat, der schwäbische Pfarrer Dr. Wilhelm Zimmermann, ift. In seinem wissenschaftlichen Wert wird dies Buch von der jüngern Ge= schichtsforschung für abgetan erklärt. Aber es ist mit populärem Schwung geschrieben. Ein freiheitlicher Geist, Liebe für die Unterdrückten, Haß gegen Bedrücker geht burch seine Zeilen. Deshalb entschloß sich der social= demokratische Reichstagsabgeordnete Wilhelm Blos, von bem alten Buch eine neue, billige, gut ausgestattete, illustrirte Ausgabe zu besorgen. Sie ist 1891 (bei Diet Stuttgart) erschienen, berichtigt manche Irrtümer Zimmermanns im Einzelnen, hält aber im Ganzen an der demokratischen Tendenz des seligen Pfarrers fest und hat in Arbeiterkreisen ziemliche Verbreitung gefunden.  $\mathfrak{M}$ Hauptmann dieses Buch las, steckte ihn der Enthusiasmus an, womit Zimmermann die Gestalt des ritterlichen Bauernführers Florian Geger hervorhebt. Und noch unter bem Eindruck socialpolitischer Weberstimmung, noch bevor er an den "Biberpelz" und "Hannele" ging, entschloß er sich, Florian Geper zum Helben seines historischen Dramas zu wählen.

Alls dies ruchdar wurde, triumphirten seine Gegner. Aha! riesen sie, mit dem modernen Naturalismus ist es aus! Der Hauptsähnchenführer selbst kehrt reumütig zu historischen Stoffen um. Wohlwollendere Gemüter freuten sich drüber, daß man nun doch endlich vom "talentirten" Hauptmann ein Stück sehn werde, welches nicht durch Hinweise auf unser eignes Leben, auf die Trübsal unser Zeit "peinlich" berührt, sondern sich in schönen Phrasen und knallenden Effecten mit unsern beliebtesten Bühnensautoren messen darf. Wer nun gar Zimmermanns Neußerungen über Florian Geher kannte, mußte sich um so freudiger auf ein schillerisirendes Pathos gesaßt machen. Denn wo Zimmermann vom Florian Geher redet, schwillt seine Begeisterung dies zur Declamation über.

Inzwischen hörte man, der Dichter mache Studienreisen ins fränkische Gebiet. Ms er während des Sommers 1894 von einem mehrmonatigen Ausfluge nach New=York und Umgegend, wo er mit Gattin und Söhnen alte Freunde besucht hatte, eben heimgekehrt war, hielt er sich längere Zeit in Rotenburg ob der Tauber auf, kam auch nach Würzburg und Schweinfurt, und in Nürnberg ergriff ihn aufs tiefste die alte, starke, deutsche Kunftgewalt der Adam Kraft, Beit Stoß und Peter Vischer. Das klang schon befremblich. Denn so was hatte man von iambendichtenden deutschen Schulmeistern und Schöngeistern nie gehört. Wollte dieser unverbesserliche Realist und Milieuzeichner etwa gar Zeit= colorit und Ortcolorit auch für den alten, fast vier Jahr= hunderte zurückliegenden Bauernkrieg gewinnen? Schon stieg der Verdacht auf, die froh begrüßte Abkehr vom Drama des modernen Naturalismus bedeute nichts weiter als eine Hinwendung zum Drama der historischen Treue. Schon spukte auch durch Berlins litterarische Klatschkaffeehäuser die Mär, Hauptmann werde sich grenzenlos erdreusten, dem Altmeister Goethe das Concept zu corrigiren statt des Goethischen Biedermanns Götz Berlichingen den wahren und wahrhaftigen Gauner Götz auf die Bühne stellen. Nun schüttelten die Wohlwollenden den Kopf und meinten, der talentirte junge Mensch sei unverbefferlich.

Inzwischen hatte der Dichter in Schreiberhau seine Arbeit vorläufig abgeschlossen. Während des Frühlings 1895 brachte er seinem Freund Otto Brahm, der inzwischen das Deutsche Theater gepachtet und sein erstes Directionsiahr durch den damaligen großen Erfolg der "Weber" geborgen hatte, ein ungewöhnlich starkes Manuskrivt nach Berlin. Auch dies Werk las er uns vor, erklärte aber gleich anfangs, es eigne sich von allen seinen Stücken am wenigsten zur Vorlesung, weil es sich von allen seinen Stücken am meisten fürs Theater eigne. Die Vorlesung gab kein klares Bild und auch keine rechte Hoffnung auf Gelingen der Bühnenaufführung. Aber der Dichter selbst blieb seiner Sache so sicher, daß er im Herbst 1895 daran bachte, persönlich ein Theater zu übernehmen und hier zunächst ganz nach seinen eigensten Intentionen ben "Florian Gener" aufzuführen. Er ging dabei vom richtigen Gefühl aus, daß ein Bühnenwerk nicht im Buche schon fertig sei, sondern erst wenn der Vorhang über den letten Alt fällt, und daß der Verfasser bis zu diesem letzten Bunkt die Oberhand im Spiel haben Alte Ideale poetisch plastischer Schauspielkunft wurden wieder lebendig, aber hart im Raume stießen sich auch diesmal die Sachen. Eine Weile wurde mit bem Baumeister Sehring wegen eines neu erstehenden Charlottenburger Schauspielhauses unterhandelt, aber für diesmal scheiterte der Plan. Am 5. Januar 1896 kam "Florian Geher" in Berlin aufs Deutsche Theater. Das weitschichtige Werk, nicht zum Besten bargestellt, erfuhr eine sehr stürmische Aufführung, ber bann nur wenige Vorstellungen folgten. Und keine andre Bühne hat sich bisher dazu entschlossen, diesen Versuch ein zweites Mal zu wagen. In Theaterfreisen gilt "Florian Gener" nach wie vor für bühnenunmöglich. Ob mit Recht oder Unrecht, könnte nur eine zweite, kräftiger durchgeführte, vorurteilssfreier aufgenommene Probevorstellung entscheiden. In dem Sturm jener ersten Aufführung kam es zu recht drolligen Scenen. So rief ein werter Mann, der sich sonst mehr auf Witz als auf Wissenschaft versteht: "Das ist doch nicht der Florian Geyer, den wir kennen!" Der Brave hatte keine Ahnung, wie wenig auch die gelehrtesten Kenner des Bauernkrieges von Florian Geyer wissen.

Kein kritischer Forscher hat es bisher der Mühe für wert gehalten, das Bild des Mannes biographisch zu erhellen. Aus den Chroniken und Urkunden seiner Zeit muffen wir einzelne Zuge herauslesen, und immer wieder entweicht dieser schwarze Ritter im bunten Gewimmel leibhaftigerer Gestalten. Wir kennen weder Tag noch Sahr seiner Geburt, aber wir dürfen ihn uns als Altersgenossen Franzens von Sickingen und Ulrichs von Hutten denken. Daß er Franke war, ist sicher. Seine Burg Giebelstatt ragte unweit des Würzburger Bischofssitzes in dieses schöne Land hinein. Er war aus altem Ritter= geschlecht. Sein Vater und mehrere Brüder überlebten ihn. Rum Weibe ward ihm ein Fräulein von Grumbach zugedacht, dessen Sippe ganz in der Nachbarschaft auf Schloß Rimpar saß. Durch diese Ehe bekam er zum Schwager jenen glänzend beanlagten Abenteurer Wilhelm von Grumbach, der nach einem Leben voll fühner Erober= ungsgelüste und wilder Händel endlich 1567 in Gotha hingerichtet wurde. Die Sage geht, zu den vielen Gewalttaten bieses Herrn gehöre auch die hinterlistige Er-

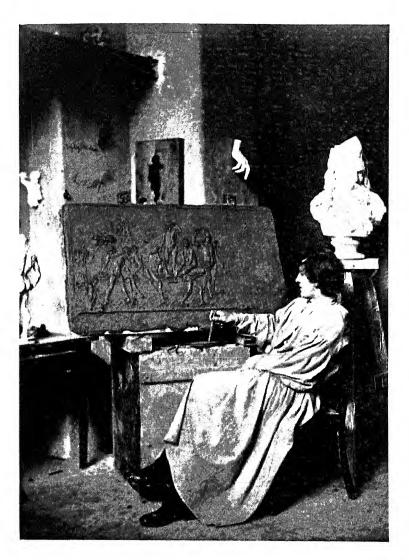

ATELIER IN ROM.

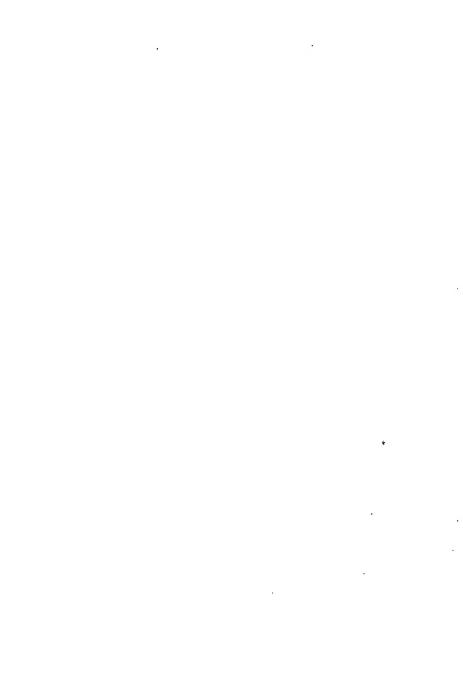

mordung seines eignen Schwagers Florian Geher. Doch wird diese Sage durch die geschichtliche Forschung nicht bestätigt. Nur soviel ist gewiß, daß die beiden Schwäger Todseinde waren, als Florian Geher siel.

Das große Schicksalsjahr Florian Geners ist bas Alles, was wir von ihm wissen, beschränkt sich fast ganz auf diesen einen Zeitpunkt. Nur die Annalen von 1519 vermelden eine Tat von ihm, die ihn in feind= liche Berührung mit einem andern Kitter bringt, dessen Name weit berühmter als Florian Geger und auch als Wilhelm von Grumbach klingt. Es ist der Ritter Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Als Göt, der damals mit dem landflüchtigen Herzog Ulrich von Württemberg hielt, bei Möckmühl in die Gefangenschaft der Stadt Heilbronn gerict, ift Florian Geger, damals in Diensten des Schwäbischen Bunds, an diesem Handstreich beteiligt gewesen. Als aber fünf Jahre später Herzog Ulrich die inzwischen lebhaft gewordne Bauernbewegung dazu benutte, um seinem verschwägerten Todfeind, dem Baiernherzog, lästig zu fallen, scheint mit andren fränkischen Rittern auch Florian Geger auf seiner Seite gestanden und ihm seinen "schwarzen Haufen" zur Verfügung gestellt zu haben. Gemeinsame Feindschaft gegen das Haus Habsburg hatte den geächteten Schwabenherzog mit König Franz dem Ersten von Frankreich zusammengeführt. Als nach dem Tode Kaiser Maxens, bes "letten Ritters", die Kaiserkrone an bessen spanischen Enkel Karl den Künften übergegangen war, sah sich Franz ber Erste durch diesen Sabsburger um eine große Soffnung seines Ehrgeizes ärmer. Und als Herzog Ulrich durch die Baiern aus seinem Lande vertrieben wurde, ging dieses fette Land Württemberg sehr gegen die Absicht Baierns in österreichische Verwaltung über. Hüben wie drüben galt es daher, die Macht Habsburgs zu brechen. Herzog Ulrich suchte französisches Geld für seine Zwecke, und im Heerbann des französischen Königs dienten gegen den deutschen Kaiser deutsche Männer. Ms im Februar 1525 bei Pavia die große Entscheidungsschlacht zwischen Franz dem Ersten und Karl dem Fünften gegeliefert wurde, mag auch Florian Geners schwarzer Haufe mit Frankreich ins Feld gezogen sein. Das wäre vorausdeutend für Florian Gepers späteres Verhängnis. Denn schon bei Pavia wäre er dann unter den Besiegten gewesen.

Se weiter sich die Interessen Ulrichs von Württemberg von denen der Bauern sonderten, desto enger schloß sich Florian Geyer den Bauern an, für deren Sache er Gut und Blut ließ. Ueberall flammte der Aufruhr empor. Bon Florian Geyer wird die Aeußerung überliesert: "Ein jeder Fürst soll seinen Tanz vor seiner Tür haben, so daß keiner dem andren zu Hilfe kommen kann, sondern ein jeder sein eignes Feuer zu löschen hätte." Dieses Wort wurde viel verbreitet und drang höchst widerwärtig an das Ohr der süddeutschen Potentaten. Florian Geher war damit ein Abgefallner geworden.

Was die süddeutschen Bauern zum Aufstande trieb, sind sociale Bedürfnisse gewesen, die am klarsten und knappsten, auch am wirksamsten und erregendsten in den

sogenannten "Zwölf Artikeln" formulirt wurden. Wer ber Urheber bieser "Zwölf Artikel" gewesen ist, unterliegt noch jetzt dem Gelchrtenftreit. Sie flogen seit dem März 1525 vom süblichen Schwarzwald aus in die Weite. Es wird unter Berufung auf lutherische Bibelsprüche alten neuen Testaments eine Verbesserung des Volks= wohlstandes gefordert. Es steekt "sociales Christentum" in diesen Ansprüchen. Die Meinung war, wer für das Wohlergehn auf Erden eintrete, sei Gott gefällig. Darum verbündeten sich sociale Revolutionäre mit reliaiösen Schwärmern, und zur "evangelischen Freiheit", die sich gegen des Papstes Weltherschaft durchsetzen will, gesellt sich die sociale Freiheit, die vom Druck der Fürsten, vom Faustrecht der Raubritter, vom wucherischen Großcapital der Welser und Fugger unabhängig machen will. Bauerngemeinden wollen ihren eignen Geiftlichen selber wählen, sie wollen vom Viehzoll befreit sein, sie wollen frei fischen, jagen, holzen durfen, sie wollen die Dienststunden der Arbeiter verringert sehn, der Zinsfuß herabgesett werden. Die Zwölf Artikel sind das Vorbild für zahlreiche Brogramme ähnlicher Art in jenem Frühjahr geworden. Auf das frankische Gebiet wirkte hauptfächlich der sog. "Artikelbrief", und den Artikelbrief zu vollstrecken, galt als das Ziel aller aufgeregten Wünsche. Um diese Wünsche vom Papier ins Leben zu schaffen, rotteten sich die Bauern zusammen. In Städten verbündeten sich ihnen die Bürger, Kriegsknechte traten in bäurischen Sold, und von ihren Burgen stiegen Ritter herab, weil sie fühlten, daß ihre eigne Zeit vorüber sei und nun ein neues Leben zu beginnen habe. Der natürsliche Gegner dieser Volksunruhen war der große Schwäbische Bund. Schon Anfang Februar 1525 wurden auf einem außerordentlichen Bundestage zu Ulm die "Empörungen des gemeinen Mannes" als höchst beschwerlich empfunden: "Sie mehren sich so sehr, daß ein Bauernhause von zweis dis dreihundert in wenig Tagen dreis dis viertausend stark wurde. Sie wollen sich aller Obrigkeit entziehen und Selbstherren sein". Die staatsmännische Seele des Schwäbischen Bundes swar der bairische Kanzler Eck, die militärische war Georg Truchses von Waldburg. Dieser zog in den solgenden Monaten seine blutige Spur durch den Südwesten Deutschlands.

Am 14. April, dem heiligen Tage des Opfertodes von Golgatha, kam es zur Schlacht bei Wurzach, in der die Geschütze des Bundesfeldheren den Sieg über die Bauern errangen. Dieser Sieg verbreitete einen solchen Schrecken, daß von der Blutgier des Truchsessen und von der Masse der Erschossenen und beim Rückzug auf die Stadt Ertrunknen die übertriebensten Gerüchte umliefen und die Wut der Bäurischen auf den Siedepunkt brachten. Schon am Oftersonntag war die Kunde meilennordostwärts bis Weinsberg gedrungen, fränkische Bauernhaufen das Schloß des Grafen von Helfenstein bedrängten. Der Segen eines fanatischen Weibes, der schwarzen Hofmannin aus Böckingen, schien den Bauern hier den Sieg zu sichern. Aber mehr als diesem Zauber verdankten sie ihn der kriegerischen Tüchtigkeit Florian Gepers, ber fehr balb bie Siegeszeichen seiner schwarzen Schar von den Zinnen des Schlosses flattern ließ.

Dieser Weinsberger Oftertag steht blutig rot in ber Geschichte angestrichen burch ben grausamen Siegerübermut der Bauern, der dem Grafen von Helfenstein das Leben kostete. "Rache für Wurzach" war der Mahnruf, unter bem sich die Bauern eingebenk so mancher an Jacob Wehe und andern Agitatoren vollstreckten Bluttat des Truchsessen in Blutgier überboten. Während unten in ber Stadt geplündert und geschwelgt wurde, während oben das alte Schloß in Flammen stand, saffen die Häuptlinge der "hellen Haufen" beisammen und hielten Kricasrat. Unter ihnen Florian Geger. Und von diesem Ritter, der mit den Bauern ging, ist aus jener Sitzung ein Ausspruch überliefert, der ihn in engste Beziehung nicht nur zum Weinsberger Siege, sonbern auch zu ben Weinsberger Greueltaten sest. "Alle Burgen", verlangte Florian Geger, "sollen verbrannt und abgebrochen werden; ein Ebelmann soll nicht mehr als eine einzige Tür haben, gleich einem Bauern". Mit diesem Grundsat zogen die franklichen Haufen gegen Würzburg los. Notwendigkeit einer einheitlichen Unterwegs trat die Oberhand immer beutlicher hervor. Es sollte ein Bauernfeldherr erkoren werden. An Florian Geger wurde dabei nicht gebacht, sondern man wandte sich an Götz von Berlichingen, den alten Feind des Schwäbischen Bundes und der Fürsten. Göt aber verhielt sich gegen biesen Ehrenposten sehr mistrauisch. Es kam am 5. Mai in Amorbach im Odenwalde zu Verhandlungen mit ihm.

Er verurteilte das Weinsberger Blutbad, und er verzurteilte zunächst auch die "Zwölf Artikel". Man einigte sich schließlich auf einzelne Abschwächungen. In dieser maßvollern Form wurde die Amorbacher Declaration der Zwölf Artikel erlassen. Diese Kundgebung fand in ihrer lauwarmen Fassung sehr geteilte Aufnahme bei den bäurischen Gemeinden, und das Ansehn Berlichingens sank ziemlich ties. In diesem Zwiespalt zwischen Hauptsleuten und Gefolgschaft liegt einer der wesentlichsten Gründe dafür, daß die Sache der Bauern gar bald so schief ging.

Die Amorbacher Declaration der Zwölf Artikel ge= langte mit einem energischen Entweder= Ober auch an Konrad von Thüngen, den Fürstbischof von Würzburg, der sich auf dringendes Zureden seiner Bafallen bereits nach Heidelberg aufgemacht hatte, um vom rheinpfälzischen Rurfürsten in den bevorstehenden Drangsalen Rat und Hilfe zu holen. Die Stadt Bürzburg, aufgewiegelt von wüsten Demagogen, wie Hans Bermetter genannt Link, hatte schon längst in Unfrieden mit dem Domcapitel und ihrem obersten Landesherrn, dem Bischof, gelebt. Die altehrwürdige Kanzel der Neumünsterkirche umlauerten evangelische Reger. Für den Anzug des Bauernheeres war unten in der Stadt der Boden geebnet. Als der Haufe nahte, befanden sich sowohl Göt von Berlichingen wie auch Florian Gener dabei. Aber oberfter Feld= hauptmann war keiner von ihnen, sondern, da man den Ritterlichen doch nicht recht traute, ein Bürgersmann aus Eivelstadt, Namens Jacob Kohl. Zweck dieses Anmarsches zur befreundeten Stadt Würzburg hin war die Beschießung des Marienbergs (Unser Lieben Frauen Berg), der drüben auf dem linken Mainuser lag und auf seiner Höhe das bischösstliche Schloß trug. Florian Geyers schwarzer Hause, der von Rotenburg heranzog, war am 8. Mai in Heidingsfeld bei Würzdurg. Und treu nach Florian Geyers Beinsberger Grundsatze wurde während jener Tage zu Giedelstatt das Schloß seiner Läter zerstört. Ein Volkstlied von damals reimt:

Söt von Berlichingen und auch fein Heer Lag in der Stadt, als ich versteh, Warn eitel Bauersknaben. Florian Geir zu Hebdesfeld lag, Ueber achtzehn tausend Heuptmann was, Warn eitel frenkisch Knaben.

Götz und Geher hatten Sitz und Stimme im Kriegsrat, der dem Feldhauptmann zur Seite gegeben war. In ihrer Bedrängnis waren die bischöflichen Unterhändler (Hans von Lichtenstein, Sedastian von Rotenhan u. a.) zur Annahme der Declaration bereit. Aber im Kriegsrat gab es Stimmen, die sich damit nicht begnügen wollten, sondern trotz dem Entgegenkommen auf Beschießung der Burg drangen. Diese äußerste Forderung wurde des sonders vom Pfarrer Bubenleben aus Mergentheim und von Jacob Kohl vertreten, während die beiden alten Gegner Götz und Geher zu den Maßvollern gehörten. Von Florian Geher überliesert die Chronik den Ausspruch, daß wenn er den "geschwinden" Sinn der Bauern geskannt hätte, so hätte er sich eher erstechen lassen, als

· daß er zu ihnen gekommen wäre. Er sehe nun, daß es des Teufels Brüderschaft wäre und dem Evangelium nicht gemäß sei. Besonders erbittert war er über den Hetzprediger Bubenleben, dem er das Wort zuwarf: "Es sollte kein Pfaff in diesem Rat sitzen." Aber die Ritter wurden überstimmt, und Florian Gener, der im Taubergebiet den Kern seines schwarzen Haufens angeworben hatte und dort im großen Ansehn stand, entschloß sich mit einem andern Bauernhäuptling, dem Schultheißen Bezold aus Ochsenfurt, nach Rotenburg zurückzukehren, um von dort das zur Beschiefung des Marienbergs erforderliche Geschütz herbeizuholen und die Stadt mit bem "hellen Haufen" gegenseitig zu verbrüdern. Roten= burg, in dessen Bürgerschaft eine sehr günstige Meinung für die Bauernsache herschte, war von wichtigster Bedeutung für den ganzen fränkischen Feldzug. Es war die gunstigste Station zwischen Würzburg und Nürnberg und hatte starken Ginfluß auf den Markgrafen Casimir von Brandenburg-Anspach, der zwischen dem Schwäbischen Bund und den Bäurischen noch eine sehr unsichere Haltung einnahm.

Am 13. Mai trasen Geyer und Bezold in Kotensburg ein. Ihr erstes Geschäft bestand darin, daß sie mitten in der Stadt einen neuen Galgen aufrichten ließen, um, wie der Rotenburgische Katsschreiber Thomas Zweisel berichtet, "die Bösen zu strasen und die Guten vor den Bösen zu schützen und zu schirmen". Ferner heischten sie die beiden besten Geschütze, nämlich zwei Notschlangen samt Kugeln, eine gute Anzahl Pulver,

Büchsenmeister und die erforderlichen Gerätschaften. Mit diesen Wünschen treten die Abgesandten am Sonntag. ben 14. Mai, in der Frühe vor den Rotenburger Rat. Florian Geher ist ber Sprecher. Er überreichte eine am 12. Mai ausgefertigte "Crebenz" zur Aufnahme Stadt in die bäurische Brüderschaft. Er hält bann eine Rede, worin er das Zukunftsprogramm entwickelt: das Evangelium solle lauter und rein gepredigt werden nach Gottes Wort, ohne menschliche Zusätze; der gemeine Mann solle durch keine Obrigkeit bedrängt oder beleidigt werden; nicht eher solle Zins, Gülte, Rente, Handlohn, Behent u. s. w. gezahlt werden, als bis eine Reformation auf das heilige Evangelium eingeführt sei, die umstoße, was umgestoßen werden müsse, und aufrichte, was aufaerichtet werden müsse. Florian Geher war nicht der Meinung, daß solche Bürden ganz abgelegt werden sollten, aber die Obrigkeit solle sich mit den Untertanen beshalb vergleichen nach Erkenntnis hochgelehrter und Gott lieb habender Leute. Er forderte ferner, daß Ausschuß und Gemeinde der Stadt die nötigen Steuern selbst auferlegen follten. Auch follte fich die Stadt ihr Regiment selbst einsetzen, damit Aufruhr, daraus Unrat und Zertrennung entstehe, verhütet würde. Wer bawiber täte. sollte seine Strafe nach Erkenntnis der Hauptleute und Rate empfangen. Beiftliche Buter follten in Vertvahrung genommen werden; dem armen Mann sollte ein Ziemliches diesen Gütern abgegeben werden. Um aber die Geistlichen vor schnöden Worten und unbilliger Belästigung zu schützen, sollten sie nicht ganz an ben Bettelstab gewiesen werden, sondern, damit sie ihre Leibesnahrung hätten, als Christenleute ziemlich versehen werden.

Diese revolutionären Artikel sollten nach einer Mit= teilung des Chronisten Michael Eisenhart auf hundertundein Jahr angenommen werden. Die Stadtväter von Rotenburg setten ihre Bedenken zunächst beim Geldpunkt ein und kamen über die provisorische Anarchie, die in diesen Forderungen lag, nicht hinweg. Der Schultheiß Bezold erklärte zugleich im Namen Florian Gepers, sie könnten ohne Befragen des gesamten Kriegsrats nichts von ihren Vorschlägen ablassen. Um die Bürgerschaft gefügiger zu machen, rückten sie auch mit ihren Absichten gegen den Adel heraus: der Adel solle seine Schlösser abbrechen lassen, sein Gut aber behalten; sein Geschütz solle er den Haufen abtreten, und bis zur Erledigung dieser Schwierigkeiten solle ihm das "Ausreiten" verboten sein. Die Rotenburger Aeltesten ließen sich bestimmen, und städtischerseits sollten einige Deputirte in den Kriegsrat verordnet werden. Es zeigte sich aber wenig Neigung, ein solches Amt anzunehmen. Ein angesehner Mann in Rotenburg, Stephan von Menzingen, der aus dem Ritterstand in die Bürgerschaft übergetreten war, ent= schuldigte sich mit seinen Lehnsbeziehungen zum Markgrafen Casimir von Brandenburg-Anspach, den er lieber für die bäurische Sache günstig stimmen wollte. andrer ehrfamer Bürger zog sich zurück, weil seine Frau "kyndsschwanger groß uf der zent" sei, und ein dritter gar, weil er ein "jung Gesell" sei. Endlich fanden sich Chrenfried Kumpf und Jörg Spelt der Junge bereit, den Handel zu unternehmen.

Sodann eröffnete sich Florian Geher der Rotenburger Bauernschaft. Auf dem Rathause vor der großen Ratsstube stand er neben Bezold auf einem "Schrannen" und hielt wieder eine längere Rede, deren kurzer Sinn der war, daß die Bauern, fünss bis sechshundert Mann stark, geharnischt und bewehrt gegen Würzburg ziehn und unterswegs nähern Bescheid erwarten sollten. Am solgenden Tage, den 15. Mai, stand Florian Geher mit denselben Forderungen in der Pfarrkirche vor der Rotenburger Gemeinde: sest und menschenfreundlich sprechend, aber nicht ohne stille Seitenwinke auf den neuen Galgen am Marktplatz. Bon diesem 15. Mai schreibt der bauernseindliche Chronist: "Also auf diesen Tag ist Rotenburg vom Reich zu den Bauern gefallen."

Allzu freudigen Herzens freilich geschah das nicht. Auf einen Teil der Bürgerschaft war Zwang ausgesübt worden. Die Person Karlstadts, die immer mit dabei war, erschien vielen, die noch mit einiger Pietät an alten Kirchenbräuchen hingen, gotteslästerlich und gefährlich. Einen Söldner, den sogenannten Schäferhans, der mit den Geschüßen reiten sollte, überkam eine solche Wut gegen diesen Vilderstürmer, daß er ihn erstochen hätte, wenn der junge Vörg Spelt nicht dazwischen getreten wäre.

Die Haltung bes Markgrafen Casimir wurde immer verbächtiger. Man befürchtete, er werde das Geschütz, das von Rotenburg nach Würzburg gehn sollte, unterwegs abfangen, und Stephan von Menzingen erbot sich, mit Geher den Markgrafen heimzusuchen, um ihn für die Sache zu gewinnen. Die andern aber widersetzten sich dem.

Geher und Menzingen waren Freunde geworden. In Kotenburg, wo die Bilderstürmerei Karlstadts ganz besonders gewütet hatte, war Menzingen es gewesen, der so manches wertvolle Werk der Kunst und des Kunstgewerbes vor der Zerstörung rettete. Von diesem Schatz soll er dem Florian Geher und dem Schultheißen von Ochsenfurt je ein kostdares Meßgewand zum Geschenk gemacht haben, eine Gabe, die später für ihn verhängniss voll wurde.

Bis zum 19. Mai verblieb Florian Geher in Rotenburg. Diese sechs Rotenburger Maitage sind es, da ums seine Gestalt am sichtbarsten entgegentritt. Allerdings steht er hier nicht als Held in der Schlacht, sondern als gewandter und eindrucksvoller Redner vor uns. Ein modern-parlamentarischer Zug bleibt an ihm haften, untermischt mit der rauhen Tatkraft seiner Zeit.

Während aber Florian Geger in Rotenburg die revolutionärsten Ansprüche erhob, während seste Zuversicht sein Herz zu füllen schien, wurde anderwärts die Sache der Bauern nicht in seinem Sinn entschieden. Schon am 12. Mai hatte der Truchses von Waldburg bei Böblingen eine fürchterliche Schlacht gewonnen. Vierstausend Bauern lagen erschlagen. Und am 19. Mai ward Florian Geyer durch einen Brief der Hauptleute des hellen Haufens nach Würzdurg zurückberusen. Der

Sturm auf die bischöfliche Burg war misglückt. Der unzuberlässige Götz von Verlichingen hatte zur Ueberseilung gedrängt, die Kotenburger waren mit Florian Geher noch nicht zur Stelle, und als am 21. Mai endlich die Rotenburger Schlangen zum Schlosse hinaufszüngelten, war es schon zu spät gewesen. Das Schloß blieb sest, die Haufen erlitten Verlust über Verlust, und das Heranrücken des schwäbischen Vundesheeres unter dem Truchsessen zwang zu einem veränderten Feldzugssplan. Die Rotenburger machten trübe Ersahrungen dei ihren neuen Brüdern. Sinzelne wurden wegen Unbotwäßigkeit von den Hauptleuten auf Tage in die Sisen gelegt.

Mehr und mehr trat das Bedürfnis nach einer all= gemeinen Aussprache hervor. So wurde vom Würzburger Kriegsrat aus auf den 1. Juni ein Landtag nach Schweinfurt berufen. Man hoffte bort ben Markgrafen Casimir von Brandenburg-Anspach zu treffen, der soeben in Kitzingen ein gräßliches Blutblad (zahllosen Bürgern wurden die Augen geblendet) angerichtet hatte. Man hoffte unter andern Fürsten sogar den Bischof von Würzburg auf dem Landtage vertreten zu finden. Aber man täuschte sich. Die Saubtversonen fehlten. Es war zur Einigung zu spät. Unverrichteter Sache kehrte am 3. Juni, dem Pfingst= samstag, mit dem Rotenburger Abgeordneten Stephan von Menzingen auch Florian Geper nach Rotenburg zurück. Tags zuvor hatte ber Truchseß seinen Sieg bei Königs= hofen erfochten, der die Sache der Bauern endgiltig entschied. Wie überall herschte eine tief gebrückte Stimmung in Rotenburg, und wenn man dem bauernfeindlichen Chronisten Thomas Aweifel glauben darf, so wird der furz zuvor noch so gefeierte Florian Geper ersucht, "fich hinwegt zu thun." Florian Gener hielt zu seiner Sache bis zum letzten Hauch. Das unterschied ihn von Bötz von Berlichingen, der bei Königshofen die Brüder im Stiche gelassen hatte. Das Gefecht bei Ingolstatt, Florian Geger noch teilnahm, konnte die Sache nicht mehr wenden, sondern ihr nur noch den Rest geben. Der Chronist Sisenhart vermeldet: "Am Freitag, 9. Juni, ist Florian Gener erstochen worden auf dem Feld bei Rimper". Früher las man an dieser Stelle: "auf dem Spelt bep Limper" und verlegte das Ende Florian Gepers ins Gebiet der Schenken von Limburg. Doch hat man sich der Ueberzeugung zugewandt, daß Florian Geper in der nächsten Nähe jenes Schlosses Rimpar gefallen ist, dem sein Weib entstammte, und auf dem jetzt eine geborne Hutten die Burgfrau, die Gattin Wilhelms von Grumbach, war.

Der Helb ist einen braven Soldatentod gestorben. Keinem seiner Kampsgenossen geschah es so gut. Dem Jacob Kohl schlugen die Würzburger Bürger auf ihrem Marktplatz den Kopf ab. Den Wühler Link erreichte später zu Nürnberg dasselbe Schicksal. Neun Tage nach Florians Ende ging Stephan von Menzingen über den Marktplatz von Kotenburg und wollte gerade bei einem Goldschmiede vorsprechen, als ihn Stadtsnechte singen und in den Turm sührten. Als er auf diesem Leidenswege seine frühern "evangelischen Brüder" um Hilfe ansprach, antworteten ihm diese: "Lieder, die Bruderschaft hat ein Ende". Am

1. Juli wurde er zusammen mit dem Gastwirt Hans Krezer, dem "blinden Mönch" u. a. da, wo der "aufruria galg" gestanden hatte und nun schon wieder abgebrochen war, in Gegenwart des Markgrafen Casimir von Brandenburg-Anspach, seines einstigen Gönners, hingerichtet. Schon Tags zuvor hatte den alten Schulmeister Wilhelm Besenmanr, den Leinenweber Goppolt, den Maurer Hans Beheim und den Wirt Hans Cunrat mit noch sechs andern "Uffwidlern und Ursachern des Aufruhrs" das gleiche Schicksal getroffen. Sie musten vor dem Markgrafen in den Ring treten, wurden ausgehemelt (d. h. ausgehammelt), und mit dem Schwerte gerichtet. Die Leichen blieben tag= über "in terrorem et formidinem" liegen, und nachts wurden sie auf dem Judenkirchhose verscharrt. O deus! fügt der fromme Chronist hinzu. Es war die Zeit, da auch Martin Luther mit seinem berben Machtwort gegen die revolutionären Auswüchse seines eignen Reformwerks nach Schwert und Schaffot rief und durch seine Autorität eine Sache niederwerfen half, der ein Gesinnungsgenosse Huttens und Sickingens, ein ritterlicher Mann wie Florian Gener von Gepersberg, bis in den Tod getreu Dieser frühe Tod nach einem Leben, von dem auch bauernfeindliche Chroniken und Volkslieder nichts Ehrloses zu melben wusten, läßt seine Gestalt in einem reinern Licht erscheinen, als jenen Götz von Berlichingen, bessen treuloses, räuberisches Berhalten weder die ahnenstolze Vietät später Enkel, noch die herliche dichterische Verklärung durch Goethe vor bem Richterspruch historischer Forschung retten bürfte. Nicht so erkenntlich den Augen des Historikers steht mit seiner dunklen Schar Florian Geper. Desto mehr aber muß es dichterische Phantasie reizen, ein deutlicheres Bild von ihm aus dem Grunde des Zeitalters aufsteigen zu lassen.

Nachdem sich in Roman und Drama schon mehrere andere Autoren um den Stoff bemüht hatten, trat unabhängig von diesen Bersuchen Gerhart Hauptmann an die große Aufgabe heran. Sein Drama teilt sich in ein Borspiel und fünf Akte. Die Zeit der Handlung liegt zwischen Ostern und Pfingsten jenes Schickslaßzahres 1525. Würzburg, Kotenburg, Schweinfurt sind die drei Hauptorte der Handlung.

Das Vorspiel beginnt nach der Weinsberger Affaire und trägt sich auf dem Schlosse des Würzburger Bischofs zu. Wir sehn die bedrängten Umstände, in denen sich damals die bauernfeindliche Ritterschaft befand. fränkische Abel ist versammelt und erwartet den Bescheid seines bischöflichen Herzogs. Das Vorspiel scheibet sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden durch ein Schreiber= seelchen den Rittern in der abgeschwächten Amorbacher Fassung jene "Zwölf Artikel" vorgelesen, die hier eine ähnliche teils empörende, teils beängstigende Wirkung ausüben, wie in den "Webern" das Lied vom Blutgericht. Dreht sichs hier um eine Verlesung, so breht sichs im zweiten nur um eine Ansprache. Wird im ersten Teil die Verlesung durch zahlreiche kritische Randglossen bes Abels, in denen ohne rechte Action das tatfächliche Reitbild parlamentarisch ausgebreitet wird, stetig unter= brochen, so wird im Gegensatz dazu der Ansprache des Bischofs und Herzogs von denselben Kittern folgsam geslauscht.

Dem Bischof-Herzog ist es auf seinem Schlosse nicht mehr geheuer; er will sich vor den heranziehenden Bauern nach Heidelberg zum rheinpfälzischen Kurfürsten verkriechen, vorgeblich um bessen Beistand anzurufen; der ebenso fluge wie feige Kirchenfürst trägt, wie sein Zeitgenosse Ect sich ausbrücken würde, "einen Sasen im Busen", aber er weiß dieses Hasenpanier so diplomatisch und wohlrednerisch zu drapiren, daß die große Mehrheit der Ritter nichts merkt, und die Zurückbleibenden dem entweichenden Herrn Hab und Haus hüten werden. Unter ben Mittern, den "festen Junkern", die in den auf= gestandnen Bauern nur Gesindel, in der Bauernbewegung nur den Umsturz von Recht, Sitte, Ordnung sehn, heben sich mit kleinen, feinen Bügen, anfangs nicht leicht zu sondern, dann sehr unterschiedlich, Typen ab, wie sie auch in den politischen Rämpfen unfrer Gegenwart wieder= kehren: der stockeonservative, vierschrötige, im bösen wie im bessern Sinn einfältige, unerschrockne Haubegen (Graf Wolff von Kastell); der kleine, großmäulige, schneidig= tucrische Emporkömmling, der durch überheizte Gesinnungs= tüchtigkeit seine Bauernherkunft verdecken will (Kunz von der Mühlen); der geistliche Fanatifer (Domherr Hans von Lichtenstein); der geschmeidige, redegewandte, wetter= wendisch-staatsmännische Höfling (Sebastian von Rotenhan); daneben ein renegater Sohn Ulrichs von Hutten und etliche Cavaliere, die ohne besondre Merkmale mit= halten und allerlei über feindliche Vorgänge ber letzen Beit zu melben wissen. Aber bieser Schar fehlt auch ber Opponent nicht: ber freigefinnte Edelmann, ber offen und kühn die gerechten Beschwerben des Bauernstandes anerkennt und aus seiner Abneigung gegen Junker und Pfaffen kein Sehl macht (Wolf von Sanstein); er ist der geistige Nachsahr Ulrichs von Hutten und Franzens von Sickingen. Er ist in dieser Ritterrunde der Stellvertreter und Sachwalter Florian Geners. Um seine Uebereinstimmung mit diesem ritterlichen Bauernhelden noch klarer zu machen, steht neben bem Geistesfreunde Florians, in verdeckterer Haltung, ein leiblicher Bruder Florian Gegers, der an Florians Berson und Ehre brüderlich hängt, aber der Sache Florians ehrlich feind ist. Man könnte fragen, warum der Dichter nicht gleich Florian selbst zur Kührung seiner Sache in diesen Kreis gegnerischer Standesgenoffen eingelaffen hat. Ein Dramatiker ber alten Schule hätte hier auf den perfönlichen Contrast des Helben zu seinen Widersachern nicht verzichtet. moderne Dichter wollte das auf Kosten der geschichtlichen Realität nicht tun. Als der Bischof Würzburg verließ, hatte sich Florian Gener schon zu tief in die Sache der Bauern eingemischt, um noch bei Hofe möglich zu sein. Er hatte bereits Weinsberg erobert und Nitzingen für sich gewonnen und war schon auf dem Wege gen Würzburg. Er ailt biefem Junker- und Pfaffenkreis als die Seele aller Feindlichkeit. Sein Geift geht schreckhaft und gehaßt durch die Berfammlung. Körperlich muß ihn daher ein Andrer vertreten. Dieser Andre leitet unser Interesse

am Helden aus dem parlamentarisch gehaltenen Vorspiel ins Drama selbst über. Hier aber werden wir diesen Wolf von Hanstein, der nach des Dichters Meinung seine Schuldigkeit getan zu haben scheint, nicht wiederfinden, sondern statt seiner den echten und den rechten Florian Geher.

Bei der ersten Aufführung hinterließ dieses Vorspiel, von mäßigen Schauspielern dargestellt, nur den detäubenden Eindruck eines wüsten Durcheinander schreiender Lungen und rasselnder Rüstungen und schwächte von vornherein die Gesamtwirkung des Dramas so empfindlich ab, daß man es an den nächsten Abenden einfach weg ließ und die Aufführung gleich mit dem ersten Akte begann.

Der erste Akt hält uns noch in Bürzburg auf. Aber nicht mehr jenseits des Maines auf der Bischofs-burg, sondern unten in der Stadt selbst. Wir sind in der Capitelstube der Neumünsterkirche. Nebenan ist Danksgottesdienst. Die Kirche ist dicht voll. Die Capitelstube schmückt sich mit grünen Reisern. Unter Führung Florian Gepers haben die Bäurischen Würzburg in Besitz genommen. Der Siegestaumel ist gewaltig. "Das Glückschneiet mit großen Flocken", jubelt im Uebermut Florian Geyers Feldschreiber Lorenz Löffelholz. Aber bald darauf muß derselbe Lorenz Löffelholz klagen: "Bös Ahnen nestelt sich an mich". Die Bauernpartei erlebt einen großartigen Triumph. Die stolzen Ritter vom Bischofssitz müssen unten in der Capitelstube antreten, um mit der bäurischen Uebermacht zu unterhandeln. Die kecken

Spötter und Schimpfer aus dem Vorspiel finden sich murrend bereit, jene "Awölf Artikel", die sie so feindlich glossirten, für Recht und Gesetz anzuerkennen. Bäurischen lassen es dabei ihrerseits an hochfahrender Schadenfreude nicht fehlen; ihre Begehrlichkeit steigt. Die mannigfaltigen Interessen der Einzelnen geraten in Wirrwarr. Den Siegern gebricht es an Eintracht. Quot capita, tot sententiae! könnte der humane und humanistische, gegen die Scholastik aufgebrachte Rector Besenmener, der freudig zu Florian Gener steht, in seinem Heidenlatein sagen. Die Bauernpartei, wie sie hier in der Capitelstube zum Katschlag über zwei wichtige Dinge, über die Angebote der Bischöflichen und über die Wahl eines Führers, versammelt ist, bildet sich aus den verschiedensten Ständen. Das bäurische Element selbst tritt fast zurück hinter all den Rittern und Bürgern, Geistlichen und Gelehrten, Schreibern und Kriegsknechten, die irgend ein wirklicher oder eingebildeter Vorteil der eignen Person auf diese Seite geschlagen hat. Es hallt wider von Worten wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber jeder legt in biefe Worte seinen besondern Sinn. Acuferlich entwickelt sich ein farbiges bewegtes Bild. Noch ehe die Einzelnen in das ehrwürdige Kirchengemach eintreten, sehn wir mit den begierigen Augen derer, die zum Bogenfenster auf die Straße hinabschaun, das Getriebe draußen vor dem Dome. Da hebt sich schwer von seinem Rößlein der volle Wanst des Obenwälder Bauernhäuptlings Jacob Rohl. Dann reitet auf seiner Schindmähre Götz von Berlichingen heran; er hat mit Goethes bieberm Helden kaum mehr als den Namen, die eiserne Hand und etliche Schicksale gemein; sonst ist er ein kurzes "Nußknackerlein", voller Unfried und Tücke. Wir sehn Florian Gehers Schwager in die Tür treten, den äußerlich glänzenden, innerlich rohen Nitter Wilhelm von Grumbach, der im Trüben dieser Händel nach bischöslichem Gut sischen möchte. Endlich tönt Jubel die Gassen herauf. Sie begrüßen draußen den Helden des Tages, den Einzug Florian Gehers in Würzburg. Nun sitzt er ab, nun tritt er ins Gotteshaus, nun erscheint trunken von Wonne und Wein sein treuer verwilderter und verwelschter Kriegsgesell, Tellermann, und endlich, nach Predigt, Gebet und Segen, ist er selbst im Zimmer, der schwarzegeharnischte Sieger.

(Gleich seinen ersten Worten merkt mans an, daß zuvor Nector Vesenmeyer ihn richtig beurteilt hat: "Ein brennendes Recht fließt durch sein Herz". Rector Besermeyer ist nicht der Einzige, der sich als begeisterten Geyersfreund offenbart hatte. Auch der bürgerlich gewordne Ritter von Menzingen, der Schultheiß Bezold, der junge Diakonus im Dom und vor allen Tellermann und Löffelsholz, sie hangen an ihrem Helden. Aber schon muste Löffelholz sorgend bekennen: "Sie denken nit alle so wie wir"; und je dichter sich die Stude füllt, desto bedenklicher zeigt sichs, daß Florian Geyer über diese buntsscheige Siegerschar "in keinem Weg" die undestrittene Hegemonie hat. Der eisersüchtige, von altersher grollende Raubritter Verlichingen sühlt sich in seinen eignen Strauchdiedzwecken durch ihn beeinträchtigt. Der hetzende

Bauernpriester Bubenleben aus Mergentheim will so wenig einen Junker zum Feldherrn haben, wie der Soldat Tellermann einen Pfaffen leiden kann, und schlägt ben feisten, faulen, weinschwelgenden Bürger Jacob Kohl zum Kührer vor. Der radicale Anarchist Flammenbecker, einer von den "Weinsberger Blutbuben", für die Götz und Geper nur den Galgen haben, will gar keinen Hauptmann. Der glatte Schreiber Sartorius, in Schwager Grumbachs Dienst, schlängelt sich zwischen diesen widerharigen Köpfen hin und her. Leis abwartend, auf welche Seite der günstigere Vorteil fallen werde, hält sich im Hintergrunde sein Herr. Es beginnt unter Florian Gepers Vorsitz die Beratung. Damit treten wir endlich aus der breiten Darlegung des historischen Standes der Dinge in die eigentliche Action ein, von der wir nun wünschten, daß sie rascher fortschreite. Die gemeinschaftliche Situng um die Tafel herum gab auf der Bühne des Berliner Deutschen Theaters kein übersichtliches Bild, und so ward auch der Eindruck dieser Scene beeinträchtigt.

Konnte sich diese Katsversammlung schon mit den bischöslichen Unterhändlern über das Maß von Geben und Nehmen nicht einigen, nahm sie schließlich nach alter deutscher Sitte gar nichts, weil ihr nicht alles geboten ward, so entsteht dei der Wahl des Führers noch wirrssäligere Zwietracht. Aller Dank und alle Freude sind hin. In diesem Durcheinander von Wünschen und Meinungen hebt am ruhmvollsten Tage seines Lebens der Held schon den Fuß auf zum Schritt ins tragische Vershängnis. Ein seiner Diplomat, ein weiser Staatsmann,

ein gewalttätiger Thrann hätte bieser zügellosen Schar ben Herrn gezeigt, mit dem überwundenen Feind pactirt und sich die Führerschaft erzwungen. Denn je verrannter der Saufe, desto gunstigere Zeit für die Despoten. Von alle= dem aber lag in Florian Geyers Natur zn wenig, und alles Tragische ist entweder ein Zuviel oder ein Zuwenia: meist ist es Beides. Er ist, modern gesprochen, kein Real= politiker, sondern ein Idealist. Florian Geber, ein ganzer Mann, ist boch nur einen halben Weg gegangen. Den verbündeten Kittern galt er als Bauer, den Bauern blieb er trot der Lockenschur ein Ritter, und die Geistlichkeit sah in ihm den Retzer. Er hat nach eignem Rechtsgefühl gehandelt, aber schon wuchs aus seiner Sat etwas hervor, was seinen Willen überwucherte. Draußen in der Stadt tobt noch der Siegesjubel. Das Volk schlägt aus. will an den lleberwundenen sein Mütchen fühlen. Weins= bergs böses Beispiel wirkt nach. Die Unterhändler des Bischoff finden nicht das freie Geleite durch die Stadt, das Gener ihnen zugesichert hat. Weiber möchten zu Hänen werden, und alle diese Rechtswidrigkeiten geschehn unter dem Feldgeschrei: "Livat Florian Geper"! Es fallen Schüsse. Der Knall der Schüsse wirkt auf die Rats= versammlung ungefähr so, wie 1848 die Schusse vor dem Schloß Friedrich Wilhelms des Vierten auf die Berliner Bevölkerung. Die Empörung bricht los. Geper aber handelt nun nicht, sondern er redet. Er wirft sich nicht zum alleinigen Herrn der Situation auf, sondern er plaidirt für einen vielköpfigen Kriegsrat. In ehrlichem Bathos leitet er die Wut in eine symbolische Handlung ab, zu der sich nun die Getrennten vereinigen. Ein Stoß des Messers in die Kirchentür bedeutet für sie einen Stoß "mitten ins Herz" des Keindes. So findet Jeder, der Soldat wie der Pfaff, der Anarchist wie der Bürger, der Bauer wie der Gelehrte, der Feste wie der Schwankende irgend ein Herz, in das er ohne Blutvergießen mitten hinein stechen kann. Und die meisten Stiche ins Holz gelten dem Truchsessen von Waldburg. Diese körperliche Uebung, die einen theatralischen Aftschlußeffect macht, lenkt das Blut aus den Gemütern ab. Zwei aber haben ihr Meffer nicht gestoßen: die beiden Mitbewerber ums Hauptmannsamt, Jacob Kohl und Götz von Berlichingen. Und doch ist Geper ihren Wünschen nicht mehr gefährlich. Er, der Mann des Rechts und der Rechtsdoctrin, hat freiwillig auf die Wahl verzichtet. Statt des festen Einen Herren= millens maltet ein Bielerlei.

Zwischen dem ersten und zweiten Aft liegt die strategische Situation so. Das Würzburger Bischosssschlöß soll von der Stadt aus beschossen werden. Das kann ohne den Beistand der Kotenburger Stadtgeschütze nicht geschehn. Diese zu heischen und zu holen, wird kein Andrer als Florian Geher von Würzburg nach Rotenburg verschickt. Die Zurückbleibenden geloben, etwas Feindliches gegen das Schloß nicht früher zu unternehmen, als dis Geher mit den Geschützen wieder da ist. Dieses seierliche Versprechen wird aber nicht gehalten. Während Geher in Rotenburg ist, beschießen seine wortbrückigen Brüder in Würzburg das Schloß, und da sie mit Geschützen nicht genügend versorgt sind, so erleiden sie eine schmach-

volle Niederlage, die zusammen mit dem gleichzeitigen Böblinger Siege des Truchsessen die bäurische Sache an den Rand des Abgrunds bringt.

Der aweite Att fpielt in Rotenburg. Gener ift in ber Stadt. Wenn im Vorspiel die äußere Handlung in zwei Teile, Verlesung der Artikel und Ansprache des Bischofs, zerfällt, wenn im ersten Akt die Stimmung von der Siegesfreude zu heißer Zwietracht umschlägt, so sind auch im zweiten Akt zwei Teile zu unterscheiben. Der erste ist wieder einmal zuständlicher Art. Der zweite bringt die tragische Wendung. Der zweite Aft erinnert. nicht nur durch anschauliche, breite, den Fortgang der Action hemmende Schilderung von Zuständen, sondern auch durch die Scenerie zunächst an den dritten Akt der "Weber". Auch hier sind wir in einer Schenkstube: am Marktplatz von Rotenburg beim Gastwirt Krazer, der zur Bauernpartei gehört und ihr stiller Vertrauensmann ist. Wie heute in socialdemokratischen Kneipen die "Genossen", so finden sich auch bei Kratzer von auswärts und aus der Stadt die "Brüder" ein, um unter dem Vorwand eines guten Trunks, einer Erholung hinter bem Krug, über die Lage zu schwätzen und Neuigkeiten zu hören. Die erste Hälfte des Afts ist der Besprechung der Lage aewidmet, die zweite den neuesten traurigen Nachrichten vom Kriegsschauplatz. Der Verkehr in biesem Wirtshause schafft wieder ein lebendiges Bild. Weinselige Bürger plärren die großen Schlagworte der Zeit her wie Bundschuh und Evangelium. Es wird weidlich auf Pfaffen und Klöster geschimpft, und an einigen verlaufenen Mönchen wird die Verwahrlosung des damaligen Klosterlebens offenbar. Die Reformationsstimmung ist so stark, daß sie sich schon zu Spott und Hohn entschließt. Der schmucke Bürger= meistersohn, der mit den Geschützen gen Würzburg ziehn foll, wird in seiner kecken Großjungenhaftigkeit (Rotenburger jeunesse dorée du siècle de Charles-Quint) von den zechenden Philistern als Hoffnung künftiger Zeiten belieb= äugelt. Ein antipapistischer Haustrer ruft die neusten Flugschriften aus, und in dieser Marktschreierei vergegenwärtigen sich alle Gewalten des Zeitlaufs: Ablaffram und päpstliche Weltherschaft, der Opfertod von Hus und Savonarola, Huttens lette Tage und Thomas Münzers Streit mit Luther. In glücklichster Weise dient die Episobe zur Characteristik der Zeit, der Zeitstimmung wie ber Lage des Augenblicks. Unter diesen bunten Gestalten, die nur als episodische Merkmale der Zeit erscheinen, begegnet uns so mancher Bekannte aus der Würzburger Capitelstube. So der eingebürgerte Ritter von Menzingen und der Schultheiß Bezold von Ochsenfurt, der den Geger nach Kotenburg begleitet hatte: beide sind aut bäurisch, aber hegen im Nachhall der Würzburger Zänkereien über die zweifelhafte Haltung des Markgrafen Casimir von Anspach sehr verschiedne Meinung und gerieten hart an einander, wenn nicht dem Schultheißen, der ein fester Zecher ist, noch rechtzeitig die friedenstiftende Kraft des Tauberweins einfiele.

The same of the sa

Auch sonst ist unter den bäurischen Brüdern viel Uneinigkeit. Weder Karlstatts Bilderstürmerei noch sein Lutherhaß werden von Andern gebilligt, und wo sich zwei in einer Sache einig sind, geschichts aus verschiednen Gründen; auf Karlstadts Bildersturm erwidert Seper das seine Culturwort: "Gott grüß die Kunst!", während Gepers Todseind, der Schäferhans, dieselbe Bilderstürmerei um seines alten katholischen Volksglaubens willen haßt.

Auch Rector Besenmeyer, der Humanist ist dabei. Wir schn ihn gleich bei Beginn des Afts in Krapers Wirtsstube wieder und sind Zeugen seiner Humanität; er hat unterwegs eine totmüde, zigeunerhafte Dirne aufgegriffen und schafft ihr barmherzig bei Krazer Unter= schlupf. In diesem schwarzen, jungen Weibsbild steckt ein historischer Rern. Der Dichter wurde offenbar auf diese un= beimliche, heimatlose Gestalt durch die schwarze Hofmännin aus Böckingen bei Heilbronn geführt. Diese Vetroleuse bes Bauernkriegs war mannhafter als alle Männer. Ihre Raubersprüche hatten fortreißende Macht. Ihr Segen, der ein Kluch war, tat das Seinige, um die Bauern durch jene Weinsberger Greueltaten ins sittliche Unrecht zu setzen. Gerhart Hauptmanns schwarze Marei ist freilich nur ein Schatten bieser Gestalt. Sie ist zahmer und scheuer. Der Dichter hat die Bödingerin dem Käthchen von Heilbronn angenähert. Wie das Käthchen in hündischer Treue ihrem Ritter folgt, so die schwarze Marei dem Florian Geger. Wie sich das Käthchen mit dringlicher Kunde den Atem ausläuft, so kommt über Nacht die schwarze Marei mit Hiobsposten von Würzburg nach Rotenburg gerannt. Biel sinkt sie übermüdet in todesähnlichen Schlaf, und während beim Krazer an den verschiednen Wirtstischen die "Läufte" beredet werden, während durch wimmelnde Seftalten die damalige Welt im Aleinen erscheint, liegt hinten, undemerkt und ungestört, wie sein schlafendes, schwarzes Verhängnis, Florian Gehers schlafende, schwarze Warei.

Aber die schwarze, treue Marei ist nur das äußere Scheinbild seines Schicksals. Leibhaftig verkörpert sich dieses Schicksal in einer Männergestalt, und gleichfalls in Krahers Wirtshaus zu Rotenburg tritt er zur selben Stunde ihm entgegen. Wie den Wallenstein sein Buttler umkreist, so umkreist den Florian Gener sein Schäferhans. Der Schäferhans, ein einfältig frumber Landsknecht, der sich gegen seine bäurischen Brüder nicht will brauchen lassen, aber ein in der Soldateska verrüdeter Rauf= und Saufbold, wollte in der Glut des Branntweins dem verhaßten Bilderstürmer Karlstadt, der auch bei Kratzer untergekrochen ist, ans Leben, wird aber von dessen Mut der Demut abergläubisch gebannt, aber dann durch Lärm und Spottlied gegen den eingetretenen Florian Gener, mit dem er schon vor Pavia Händel hat, so aus der Maßen frech, daß dieser ihn mit einem Faustschlag ins Gesicht niederwirft.

Florian Geher trifft mit diesem sinnbildlichen Faustsschlag die ganze Wildnis und Wüstheit des Zeitalters und beweist, daß sein Herz zwar dem niedern Volk, aber nicht dem verrotteten Pöbel gehört. Zwar liegt der Schäfershans jetzt bewustlos am Boden. Aber es kommt ein Tag, wo er den Florian Geher zum zweiten Mal treffen wird. Fetzt hat Florian nur seinen verräterischen Schwager Wilhelm von Grumbach zur Seite, und hinten im

Dunkeln auf der Bank schläft noch immer, durch keinen Schäferhans zu erwecken, und auch nicht zu erwecken als das Volk seinen Selden umjauchzt, und der Held zu seinem Volke spricht, die schwarze Marei. Man hatte ihrer und ihrer Hiobsposten lang vergessen. Nun aber wird sie boch geweckt, und sie bringt stockend, unbeholsen, maulfaul vor Midigfeit, mürrisch aus Ohnmacht, mühsam hervor, was sie weiß, und was ihr mitgegeben ist. Auf einen Ruck sind wir damit in die seit Würzburg fortgeschrittene Action hineingerissen. Wir erfahren mit Florian Geper und den Andern, wie sich seit jenem Siegestag gewendet hat, wie verzweifelt es um die bäuerische Sache steht. In der Böblinger Schlacht fielen gegen den Truchseß von Waldburg zwanzigtausend Bauern. Aber auch in Würzburg selbst steht es schlimm. Während Florian Geger unheilvoller Weise sich hierher nach Roten= burg "verschicken" ließ, wurde bort gegen seinen Willen und wider Versprechen beschlossen, die bischöfliche Burg anzugreifen. Nur Tellermann hatte sich widersett. (Fr wurde für diese Treue zum Herrn ins Eisen gelegt. Die Andern samt Geners schwarzem Haufen wagten ben Angriff und wurden schmählich niedergemetzelt. Alls Geyer diese Nachrichten der schwarzen Marei empfängt, verläßt ihn sein Vertraun zur Sache. So lang er nur von der llebermacht des Feindes bei Böblingen hörte, erscholl immer wieder sein ermunternder Ruf: "Gen Würzburg". er aber vom Wortbruch der Freunde hört, verstummt sein Ruf; auftatt die Rotenburger Geschütze zu fordern, legt er selbst Stud für Stud seine eignen Waffen ab. Er denkt ans Kloster. Dieser Aft, in allen Tonarten spielend, endigt mit einem elegischen Accord. In der entscheidenden Stunde vom Orte der Entscheidung weit entsernt, hält sich Geher damit auf, einem einzelnen Mann die Faust ins Gesicht zu schlagen und zum Fenster hinaus eine schöne Volksrede zu halten. Ist das sein Charakter oder nur sein Schicksal? Statt frischer Tat Symbol und Worte!

Der dritte Att führt nach Schweinfurt. Die tiefe Niedergeschlagenheit, in der wir Florian Gener verließen. hat inzwischen alle Beteiligten ergriffen. Die Lage ist für die Bauern schlimmer geworden. Markgraf Casimir von Anspach, über bessen unsichere Haltung in Rotenburg zwischen Menzingen und dem Schultheißen noch Streit entstehn konnte, der die lette Hoffnung blieb, hat sich zu Ungunsten der Bäurischen entschieden und die Stadt Kitzingen, mit furchtbarer Grausamkeit gegen die wehrhaften Bewohner, genommen. Scheinliberale Edelleute sind eilends abgefallen. Der Truchseß von Waldburg, den sie jett den Bauernjörg nennen, ist nach der Böblinger Metelei weitergezogen und hat die Stadt Weinsberg, diese Wahlstatt der schlimmsten Greueltaten empörter Bauern, niedergesengt. Ein Bauernausschuß, der in Heilbronn kommunistisch=reichseinheitlich=liberale Ber= fassungentwürfe beraten wollte, stob vor dem unbarm= herzigen Truchsessen aus einander. Jett, da es zu spät ist, geschieht, was Geper schon in der Würzburger Capitelstube gewollt hatte, jetzt, da der rechte Augenblick bereits verpaßt ist, hat der bäurische Kriegsrat einen Landtag aller Genossen nach Schweinfurt berufen. Aber alle Schwachen und Schwanken sagen ab, und der Festen bleiben nur wenige. Wir sehn unfre alten Bekannten aus der bäurischen Gruppe nach einander in die Schweinfurter Ratöstube treten. Ein umherziehender, reicher alter Handelsjude, Jöslein, dient, ähnlich wie zuvor in Rotenburg der Hausirer, als Verkünder der neuesten Begebenheiten. Zunächst sitzen die beiden von der Capitelstube her bekannten Felbschreiber da, der Generische Biedermann Löffelholz und der Grumbachische Gleißner Sartorius; jener sterbenskrank an Leib und Seele, wie die Sache, der er und sein Herr dienen, dieser ängstlich fragend, mit wem es sein Herr nun hält, wo ihm selbst der Ausschlupf sein wird. Dann kommt der Würzburger Demagog Link, der Mordbrenner Flammenbecker, der finstere sociale Bastor Bubenleben, ber aute alte Rector Besenmeyer, der eingebürgerte Ritter von Menzingen, der Hauptblamirte vom Würzburger Schloßberg Jacob Rohl. Jeder weiß was Neues, Keiner was Tröstliches. Einer gibt dem Andern die Schuld am Unglück. Aus allen diesen Vorwürfen, dieser eigenfinnigen Bornirtheit, diesem Schimpf und Groll und Zank entrollt sich eins der trübsten Gemälde deutscher Vergangenheit, deutscher Berklüftung und Berkahrenheit: im Dienst für eine Sache das vielspältigste Wesen. So verläuft vom dritten Aft der erste Teil.

Den zweiten Teil beherscht Gener selbst. Er tritt in berselben Stimmung auf, in der wir ihn beim Rotenburger Weinschenken gesehn hatten: stillgefaßt und ohne Vertraun, ein Besiegter in der Größe des Siegers. Er ist gütig gegen seine Getreuen, nimmt für seine Gleichheitsbestrebungen gelassen den naiven Dank des Juden hin, zerschneidet mit einem kurzen, messerscharfen Wort das Tischtuch zwischen sich und seinem Schwager Grumbach und ignorirt verächtlich jenen Jacob Kohl, der bei Würzburg den Hauptkarren verfahren hatte. In dieses wartende Rumpfparlament bricht eine gräßliche Scene ein. die auch Gegers Blut wild aufrührt. Ein altes Weib führt ihren zu Kitzingen beim Einzug der Markgräflichen mit zahllosen andern Bürgern geblendeten Sohn herein. Im Irrsinn ist sie bekehrt zum ältesten Glauben; alle Menschen, besonders aber den Luther und den Gener verflucht sie: Gott und allen Heiligen singt sie Lob. Der Wut und dem Wahn ihres Wehs begegnet Gener sanft, ergeben und mildtätig. Dann aber feuert es, wie aus einem lang= verhaltnen Arater, flammenspeiend in ihm hervor, und sehr verschieden von den kleinlichen Habereien, Nörgeleien und Aergereien der Andern, hält er ein gewaltiges Strafgericht über alle die Halben, Ungetreuen, Unverträglichen, Habgierigen, Eigenmächtigen, Eitlen, die ihm seine Sache verdorben haben, "eine Sache, die Gott einmal in eure Hand gegeben hat und vielleicht nimmer". Es ist wieder blod in Worten ein Strafgericht, aber die ganze derbe Ausbruckstraft des lutherischen Zeitgeistes steht diesem edlen, ritterlichen Helben zu Gebot, und auch das welt= erschütternde Hohngelächter, in das Goethe seinen Götz vor den Heilbronner Ratsperrücken ausbrechen läßt.

Es ist erhaben und zugleich fläglich, wie Geper, der

Hen, wieder in Scheltreden seine Brust erleichtern muß und, wenn er das Schwert zieht, nur seine Berbündeten heraussordern kann. Die Macht seiner Persönlichkeit wirkt durch diesen emphatisch ausgeschrienen Seelenschmerz stärker als bisher. Er imponirt allen. Er beugt sie alle nieder. Um erschütterndsten wirkt er auf den armen diesen Jacob Kohl, der nun ganz zerknirscht ist. Und doch! So hoch Geher über den Andern steht, so bestätigt und bestärkt sich wieder unser erster, schon aus der Würzburger Capitelsstude geholter Eindruck: Geher ist nicht der Mann, diese tobenden Zeiten zu führen.

Ziele, wie Karl der Große, wie Luther, wie Bis= marck, kann er sich setzen, aber er wird sie nicht erreichen. Der idealistische Doctrinär ist in ihm um eine Handbreit größer als der durchgreifende Realpolitiker. Weil er für Recht und Freiheit ist, gibt er in der Stunde seines höchsten Triumphes seinen eignen Willen auf und läßt einer unsichern, uneinigen Vielheit die Macht. Und in entscheibender Stunde der Gefahr läßt er sich zu minderwertigem Geschäft bei Seite schaffen, damit die Andern, die compacte Majorität, gegen seinen Willen ihr Stück durchsetzen. Hätte ein Geper vor dreißig Jahren mit dem preußischen Abgeordnetenhause im Militärconflict ber treue und gewissenhafte โอ hätte gelegen, Rechtsfreund die Verfassung nicht gebrochen. Er hätte keiner Indemnität bedurft, aber auch kein Königgrätz, Sedan und Versailles erreicht. Bei Gener benkt man wehmlitig wieder an einen andern Mitbegründer des neuen Deutschen Reichs, der, um Napoleons gehäffiges Wort auf die Deutschen hier liebevoll anzuwenden, ein Ibeolog war und doch ein Held des Krieges. Wie wenig eins das andre ausschließt, hat der moderne Dichter an Geper mit psychologischer Schärfe dargestellt. Denn auch die lange, derbdeutsche Strafpredigt auf dem gescheiterten Landtag in Schweinfurt endigt mit einem helbenmütigen, tatkräftigen, nur schon zu späten Entschluß. In Rotenburg hatte Gener die Waffen abgelegt, weil nichts mehr zu hoffen schien. Setzt ift noch weniger zu hoffen, und doch ergreift er mit seinem alten Feldruf "Gen Würzburg" wieder das Schwert zum letten Verzweiflungskampf um Leben und Tod. Noch eh er, begleitet von den Treugebliebenen und einem wieder Treugewordnen, dem reuigen, rührend lächerlichen Jacob Kohl, davon schreitet, umfaucht ihn sichtbar schon ein Hauch bes Todes. Er läßt seinen Löffelholz im Sterben zurück. Er rückt in ein Feld, wo er eines Feldschreibers nicht mehr bedürfen wird.

Während des vierten Aktes sind wir wieder in Krazers Herberge am Markt zu Kotenburg. Der Ort ist derselbe, aber wie anders die Stimmung! Kingsher brennen die Dörfer. Der Glutschein steigt über die nächtlichen Dächer der Stadt. Es ist schwül und verzagt. Unter den Bürgern Kotenburgs herrscht eine reactionäre Strömung. Die kleinen selbstischen Interessen kommen zum Vorschein. Man will Fried im Land und sich ducken. Der Harnischweber Kilian, der zuwor hübsch bäurisch war, überlegt jetzt, wem er denn noch Harnische

weben soll, wenn es keine Kitter mehr gäbe. Man petitionirt um Wiedereinführung der alten Kirchenbräuche. Das heimliche Treiben in Krahers Wirtshaus wird von der Gegenpartei argwöhnisch beobachtet. Kraher selbst ist überaus ängstlich geworden. Er verteidigt sich mit dem echten Geldverdienerwort: "Ein Wirt ist allweg ein Freund seiner Gäste. So din ich des Karlstadts Freund gewest". Kunden, denen er nicht recht traut, gönnt er lieber seinem Concurrenten. Ein klägliches, seiges Pfahledürgertum macht sich breit. Nur eine Minderheit vertraut noch auf den Göß und den Geher und läßt sich von herumziehenden Spielleuten die neuen Volkslieder auf diese Helden vorbänkeln. Die Gegenpartei antwortet mit Spottsliedern auf Thomas Münzer und Martin Luther.

Der Standhaftgebliebnen Hoffen richtet sich auf den Schweinfurter Landtag. Als Geyer von Rotenburg nach Schweinfurt geritten war, scheint die schwarze Marei in der Herberg zurückgeblieben zu sein. Während Gevatter Schuster und Schneider sich "kleines Lauts" zur Ruhe trollen, liegt sie wieder hinten auf ihrer alten Bank und schläft. Aber ihre Träume stehn in der Feldschlacht bei Geyer und seinem Tellermann. Sie ist nicht das einzig Unheimliche in der jetzt so unwirtlichen Herberge. Wie aus der Nachtluft gebildet, steht plötzlich vor dem erschreckten Wirt sein gefährlichster Gast, Andreas Karlstadt, der Bilderstärmer, da. Eine ganz gescheiterte Existenz! Mutlos und unwillsommen kehrt er von Würzburg zurück, das sichtbare Gespenst einer verlornen Sache. Er spricht jetzt das Wort aus, in dem sich die ganze

Tragödie spiegelt: "Hat ein Aussehn gehabt, als sollte der Frühling hervorkeimen allenthalben, ist aber alles wiederum versaulet in Finsternis!" Karlstadt ist nicht der Einzige, der in dieser düstern Nacht die Herberg des armen Kratzer heimsucht. Von Marei sofort aus dem Schlase heraus von weitem erkannt, kommt Geher mit andern Abgeordneten, darunter Menzingen und Kector Besenmeher, vom Schweinsurter Landtag zurück. Unverrichteter Sache! Gegen Würzburg, wo nach Karlstadts Aeußerung die Hölle ist, Leute anzuwerben, um seinen schwarzen Hausen wieder herzustellen, ist auch vergebliche Müshe gewesen.

Still in sich gekehrt, resignirt, sitzt er wieder an Araters Tisch, auf den seine verlorne Hand Areidefiguren hinmalt, während seine Gedanken um das deutsche Schickfal kreisen. Wir kennen diese Situation schon, aber wir sehn jetzt tiefer in sein Innres. Sein Lebenszweck schwindet. Sein Traum verschäumt: "Der heimliche Raiser muß weiterschlafen, die Raben sammeln sich wieder zu Haufen". Und boch ist noch ein Strohhalm, nach dem dieser Bestmeinende greift. Einer steht noch im Feld wider den Truchsessen, freilich der Unberechenbarste von allen. Der Götz von Berlichingen. Aber doch lebt an diesem Gedanken aus seiner stillen Schwermut etwas auf wie Galgenhumor und Fronie. Tändelnd scherzt er mit seiner hundstreuen Dirne, deren lange Strähnen dem Retzer lieber sind als das Har der allerseligsten Jungfrau. Er lächelt über die Verdächtigungen seiner Feinde, die ihn für einen Anhänger der Franzosen ausschrein. Sein

weit und frei gebliebner Blick, der nur manchmal das Nächste nicht sah, sucht über den großen Wassern das neu entdeckte Land, und während sich die Propheten um ihn her, der Humanist und der Bilderstürmer, durch ae= lehrte Disputationen über das Seinsollende die ängstliche Beit vertreiben, erwacht in ihm das Weltfind. begehrt Musik und Tanz. Da plötslich unterbricht ein andrer Ton dieses ganze müßige Brüten über ein ge= suchtes und nicht gefundnes Glück. Der schwerverwundete. sterbende Tellermann, den Stumpf einer schwarzen Fahne in der Hand, stürzt taumelnd im irren Fieberwahn herein. Bei Königshofen ging wieder eine Schlacht verloren. (Nöt hat Verrat geübt. Dieser Todeskampf Tellermanns inmitten derer, mit denen er zusammenhielt, ist die mächtigste Scene im Drama. Es ist, als müsse nun jeder Einzelne in sein Grab steigen. Der Herbergswirt verbrennt alle compromittirenden Schriftstücke. Karlstadt betet inbrünstig zum Gott seiner Auslegung. Rector Besenmeyer fühlt sich einen alten Mann geworben. Menzingen sieht den langen Todeszug der Brlider. werden keinem von ihnen mehr begegnen. Nur Geper nimmt noch einmal den stummen Dienst seiner Dirne in Er läßt sich noch einmal ben schwarzen Anspruch. Harnisch umlegen und trägt sein Lettes in ben letten Rampf. Jest, wo er einer göttlichen Sache gedient hat, will er keinem König mehr dienen. Er ist schon dem Grab vertrauter als dem Diesseits. "Wo ist man die erfte Nacht nach dem Tode?" fragt er. "Bei Sanct Gertrauden", antwortet Marci. "Wo ist man die zweite Nacht nach dem Tode?" fragt er wieder. "Bei Sanct Michel", antwortet Marei. "So will ich übermorgen Sanct Gertrauden und über drei Tagen Sanct Michel von euch grüßen".

Vom alten Bänkelfänger läßt er sich eins der Bolkslieder, die über ihn durchs Land zogen, als Nänie singen. Er weint. "Ihr Herren, ich schäme mich nit vor euch. Ich habe nit um mich geweint!" Er lächelt bitter seines Ruhms, seines Segens für Deutschland: "Ich hab gebacht, ich wollt Wandel schaffen. Wer bin ich, daß ichs gewagt". Er selbst fällt in den Ton der Lieder, die das Bolk von ihm singt. Er benkt hulbigend ber Großen, die ihm vorangegangen sind, des Sickingen und des Hutten. Sein Feuer flackert noch einmal auf. "Luftig Brüder! Warum sollen wir nit lustig sein? Die heilige Agathe ging zum Märthrertod als wie zum Tanz. Das heilige Mädchen Angstafia verachtete den Tod, und wir sind Mannskerle." Wit so herbem Humor ninimt er Abschied von den Brüdern. Er nimmt Abschied vom toten Tellermann, der noch immer den Fahnenstumpf fest umklammert hält: "Willst sie nit hergeben? Ei, Bruder, gib dich zufrieden. Auf Bauernehr, Bruder! Ich will ihr so treu sein wie du". Wie zu Schweinfurt, mit seinem Löffelholz, so ist jett mit seinem Tellermann cin Stück des eignen Selbst von ihm abgestorben. Löffelholz war freilich nur sein Federkiel. Tellermann ist der Griff seines Schwertes gewesen. Von Gepers schwarzem Haufen, seinen "Dunkelknaben" bleibt nur noch Geger selbst übrig.

Im fünften Akt sind wir im Schloß zu Rimpar, unweit Würzburg, auf dem Herrnsitz Wilhelms von Grumbach. Die Grumbachischen sind in großer Aengst= lichteit. Mit den Bauern und Florian Geper ist es aus, und der Schloßherr hat sich in seiner Gier, vom besiegten Bischof Land und Leute zu erschnappen, so weit blosgestellt, daß nun vom Zorn der Sieger Uebles zu befürchten steht, und die Annäherung an den schwäbischen Bund, die Versöhnung mit dem gegen Würzburg ziehenden Truchsessen Schwierigkeiten macht. Frau Anna von Grumbach, die harte und doch feige Huttentochter, ein Kind ihrer wilden Zeit, leidet an bösen Träumen, und ein altes Weib vermag ihr mit seinem Aberglauben nur wenig Trost zu schaffen. Der Schreiber Sartorius wird höchst übel aufgenommen, und wie bedenklich jetzt die Schwägerschaft mit dem berüchtigten Gener ist, tritt der Schloffrau in unheimlicher Körperlichkeit vor Augen.

Die schwarze Marci sollte der uns undekannt gebliedenen Gemahlin Geyers eine letzte Botschaft bringen. Sie sucht diese ängstliche Dame, eine Schwester Grumbachs, vergeblich im Schloß ihres Bruders und steht nun trotzig, doppelt trotzig, weil sie von ihr mishandelt wurde, vor Anna von Grumbach. Wieder ist Marei der schwarze Schatten, der dem Schicksal ihres Helden voranzieht. Denn hier auf Grumbachs Schloß wird sich das Schicksal Geners erfüllen. In nächster Nähe, beim Dörschen Ingolstadt, haben die Bäurischen nun noch ihre letzte Schlacht verloren. Geher war dabei gewesen. Ist er gesallen oder lebt er noch? Ein hoher Preis steht

auf seinen Kopf. Ins Schloß bes Schwagers stürmt ein Rubel Kitter, ihn zu suchen. Es sind jene Kitter, die wir in ganz andrer Stimmung zu Würzburg beim Bischof und dann in der Capitelstube kennen gelernt haben. Sie mistraum ihrem Freunde Grumbach und kehren bei ihm zu einer regelrechten Hausssuchung ein. Unter ihnen befindet sich der Schloßherrin Bruder, Lorenz von Hutten, der verwandtschaftlich warnt und doch auch sucht. Aber stärker als jener criminalpolizeiliche Trieb ist die Gier der Kitter, ihren Siegesrausch schwelgen zu lassen. Durch Speis und Trank setzt sich Grumbach bei seinen Standessegenossen wieder in bessen Eredit.

Rasch, für so geübte Frühstücker viel zu rasch, herrscht allgemeine Bezechtheit und sie treiben mit dem armen, gefangnen, aufs ärgste mishandelten Bauernvolk ein so schnödes, grausames Spiel, daß die Zuschauer im Deutschen Theater diese jammervolle Scene nicht ertrugen. Während nebenan bis zur Bewustlosigkeit gebechert wird, schleicht auf heimlichen Wegen, zu Tod ermattet, allein, Geher herauf. Wie er gerade hierherkommt, wo ihn am allerehesten das Verderben treffen kann, weiß er selbst nicht. Er ist nun auch so weit, wie vor ihm sein Löffelholz und dann sein Tellermann. Er hält sich schon für tot. Auf der Stelle, die ihm zum Sterben bestimmt ist, trifft ihn sein Schatten, die schwarze Marei. Derselbe Wein, der nebenan seine Todfeinde aus den Siegesbechern berauscht, erlabt ihm noch einmal die entatmende Seele. Vom entsetzten Schwager, der nun doch den Logelfreien herbergt, erbittet er nichts anders als "ein Stündlein Schlafes". Es ist der lette Lebenswunsch dessen, der sich selbst schon für tot gehalten hat. Grumbach kann diese Bitte nicht weigern: er versteckt ihn, aber er dulbet, daß sein Weib, die entartete Huttentochter, ihn den Rittern verrät. Und nun erhebt sich ein tragisches Possenspiel, eine unvergleichliche Scene von weltgeschichtlicher Diabolik. Nur schwer ernüchtert die betrunknen Ritter der Anblick des Einen, dem sie den Tod geschworen haben. Und der sterbende Mann schreckt sie noch ebenso wie chedem. Seinen Schatten, die Marei, in ihre gezückten Schwerter fallen zu lassen, war im Nu getan. Mer gegen des Einen eignes Schwert die Klingen zu heben, wagt keiner dieser Cavaliere. Statt gegen ihn loszuschlagen, redet man ihm gut zu, sich zu ergeben. Man erweist ihm unfreiwillig mit dieser Schen die größte Ehre, die er je erfahren hat. Nun fühlt er noch einmal die Lebenskraft in sich: Einer gegen Biele, die ihn fürchten. Rein Ritter kann ihn mehr verraten, kein Bauer kann ihn mehr verlassen. Sein Tellermann, seine Marci sind tot. Er steht allein, und sie fürchten ihn. Noch einmal reicht sein Atem aus zu jenem Goethe=Götzischen Hohn= gelächter. Noch einmal stößt ihm aus der Brust das donnernde Feldgeschrei seines verwehten schwarzen Haufens, der Herruf, den auch die Ritter verstehn, der Heerruf Die Ritter, die sich kurz zuvor über ein "Ser"! zusammengelesenes, schlotterndes Häuflein eingefangnen Bauernaesindels so mutia, so tierquälerisch belustigt hatten, denen das Niederstechen eines wehrlosen Weibsbildes gar nichts gewesen war, stecken die Köpfe zusammen, und Florian Gener müste wol am eignen Kummer sterben, wäre nicht der Schäferhans da, jener frumbe Landsknecht, der jetzt im Solde Grumbachs steht. Er hat der Stunde von Rotenburg nicht vergessen und läßt sich das verhaßte Haupt seines Züchtigers gern bezahlen. So fliegt über die ratlosen Schädel der Ritter hinweg, geräuschlos, unverhofft, in die Brust des Gefürchteten der Mordpfeil eines gemeinen Söldlings, der sich diesen Meisterschuß mit Gold bezahlen läßt. Und während die Ritter noch der erlegte Löwe ängstigt, macht sich Schäferhans wie ein Schlächtergesell, der sein Handwerk versteht, über den Toten her. Den opferwilligsten Freund des Volks hat ein Pöbelknecht umgebracht. Und nun geht ein Aufschrei der Befriedigung durch die ritterliche Kunde. schachert man um das Schwert des Ermordeten. Und der die frohe Botschaft: Florian Gener (der Bauer gewordene Ritter) ist tot, am frühesten und lautesten in die Weite schrie, ist jener lächerliche Kunz von der Mühlen, der Ritter gewordene Bauer.

So endet mit seinem großen Helben der große Bauernkrieg. Wie groß dieser Held war, das sagen am beutlichsten seine Todseinde: "Wo aber der Geher sich aus dem Handel schleift, so haben wir den Bundschuh zum andern Mal, bevor ein Jahr ins Land gehet". Der Krieg aber war doch größer als sein Held. Es ist nicht so unrichtig, wenn ihm sein Schwager Grumdach zuletzt sagt: er habe sich vermessen, den Fürsten und Pfaffen aufzuspielen, daß sie sollten das Tanzen lernen; aber er kunnt nit recht spielen und so schlug man ihm die Laute

am Kopfe entzwei". Darin liegt in Gepers Leben die Tragif. Aber woran es ihm fehlte, auch das führt ihn und menschlich nah. Gewis ist der Dichter nicht von Tendenzen seiner eignen Gegenwart ausgegangen, aber vielleicht ist es doch nicht so unrichtig zu sagen: die Zeit bedurfte eines Bismarck, und Gener war eine Kaiser Friedrich-Natur, etwa so, wie sie in unsrer liberalen Legende fortlebt. Die Zeit hat sich ohne Florian Geper weiter entwickelt. Es konnten über das erste Viertel des 16. Jahrhunderts gründliche, gediegene und gerechte Ge= schichtswerke verfaßt werden, ohne daß Geners Name darin auch nur genannt wurde. Das Drama Gerhart Hauptmanns straft diesen historischen Standpunkt nicht Lügen. Denn wohin Florian Gener seine Hand auch ftrecken mag, überall findet er einen Stärkern gegen fich. Kaiser Max, das romantische Vorbild seiner Schwärmerei, gestorben war und ein neuer Kaiser über die Welt kommen sollte, stand Gegers Herz bei einem landesflüchtigen Schwabenherzog, aber die Krone erhielt der spanische Karl. Im Felde steht gegen ihn kein Eblerer, aber ein Mücksichtsloserer, kein Kühnerer, aber ein Mächtigerer, der blutige Truchseß an der Spitze des Schwäbischen Bundes. (Veners Chrlichkeit führt ihn zu falschen Entschlüssen, und gegen ihn stehn Verräter auf, wie ber Markgraf Casimir, der Berlichingen, der Grumbach, die Recht behalten. Aus seinem Abelsstande treibt ihn die Robeit des Raubrittertums, und als er sein Berg bem unterdrückten Bolke preisgibt, befleckt fein reines Ebelmannskleid der Pöbelschnutz der Bauern. Im Kampfe für die religiöse Freiheit steht ihm zur Seite der kunft= und culturfeindliche Eifererwahn eines Karlstadt, während Martin Luther seine eigne derbe Bauernfaust gegen die Sache hebt, der sich Florian Geper zugeschworen hat. Luther wollte überwucherndes Unkraut ausrotten, und unter das Unkraut fiel, von seiner groben Hand gebrochen, ein Sbelgewächs. Das Drama deutet auf einen jener bämonischen Helben hin, an benen die Menschheitsgeschichte reich ist. Jeder Sieg gegen die Bäurischen gewinnt in den Städten dem Katholicismus neue Renegaten. Aber auf den Ritterburgen, die Gener aus Gleichheitsprincip alle zerstören wollte, berufen sich seine Feinde, die Herren von Hutten und von der Mühlen, auf den Reformator Martin Luther und seinen Bauernbrief. Luthers Wort ist schließlich das Mächtigste, das aufsteht gegen den Freund des Evangeliums, gegen den Freund der leidenden Menschheit, der in seinem Gerechtigkeitsgefühl nicht stark genug durchgriff und doch auch weiter ging, als die gerechte Sache es vertrug. Was er wollte, die Voll= streckung der "Zwölf Artikel", hat sich später erfüllt. Die Zeit des Faustrechts war diesem Ideale noch nicht reif. Und in die Zeit der eigenmächtigen Ritterfaust fiel das Wünschen Gehers, der doch auch andrerseits ein Kind jener Zeit war, wo die Köpfe so locker auf den Schultern saken, und Englands Herscher eine Schöne nach der anderen zuerst in sein Chebett und dann aufs Schaffot steigen ließ. Gehers Blut floß dahin, aber es half den Boden der Zukunft tränken.

So steht die Gestalt im Drama vor uns. Aber wie

der historische Florian Gener im Dunkeln bleibt, so tritt auch im Drama seine Gestalt nie ganz in den Vorder-Wir sind nie ganz allein mit ihm; Gerhart Handtmann haßt im realistischen Drama die Monologe und hat ein andres Ausbrucksmittel für das, was im "einsamen" Menschen vorgeht, noch nicht gefunden. Aber er zeigt seinen Helden auch nicht einmal im vertraulichen Bwiegespräch. Der Held steht immer vereinzelt unter Bielen; er soll immer im Umrisse seiner Zeit erblickt werben, und es ist kaum zu bezweifeln, daß seinen Dichter die Zeit mehr intereffirte, als der Held felber. Auf sein Weberdrama ließ er sein Bauernbrama folgen. Wie dort, so geht auch hier, von souveraner Künstlerhand geführt, durch das ganze Stück der große Zug des socialen Mitleids. Sociales Mitleid erweckt man nur durch Wahr= haftigkeit in der Darstellung der mitleidswürdigen Zuftande. Auch im historischen Drama ist Gerhart Hauptmann seinem consequenten Realismus treu geblieben, und hier mehr als je hat er bewiesen, wie unendlich reich ber consequente Realismus sein kann, und daß er auch ein so romantisches Wesen wie die schwarze Marei in sich begreift. Im historischen Drama ist der consequente Realismus nichts andres als historische Treue, und wenn man gegenüber modernen Naturalisten einen Unterschied zu machen beliebte awischen nieberer Wirklichkeit und höherer Wahrheit, so hat Hauptmann hier bewiesen, daß dieser Unterschied nicht stofflich, sondern formal zu verstehn ist. Die niedere Wirklichkeit beschränkt sich auf das, was wirklich geschehn ift, auf die zufällige Tatsächlichkeit. Die höhere Wahrheit aber greift in die weite Fülle von Möglichkeiten hinein und stellt sich nur selbst die prüfende Frage, ob dieses und das so und so hätte geschehn können. Die exacte, pragmatische Geschichtsforschung muß sich in diesem Sinne mit der niedrigen Wirklichkeit begnügen. Den Dichter hindert sein consequenter Realismus nicht, in jenem Sinne die höhere Neben historische Wirklichkeiten, Wahrheit zu suchen. wie den Bischof von Würzburg, Grumbach, Götz, Karlstadt stellt er andre, deren Namen er zwar in Chroniken fand, denen er aber das Fleisch und Blut selber geben muß, wie Tellermann, Krazer, Anna von Grumbach, Jacob Kohl und zum großen Teil auch Florian Geger. Was sich seiner Beobachtung entzieht, gestaltet er frei im Sinne dieser Beobachtung. Was er findet, verwendet er, und wo er nichts findet, erfindet er im Sinne des Gefundenen.

Ueber den historischen Göz gibt es einen Gelehrtensstreit: Zoepfl verteidigte ihn, Wegele griff ihn an. Durch eignes Studium ist Hauptmann zu der Ueberzeugung gelangt, daß Göz nicht die Gestalt war, die Goethe aus seinen Memoiren herausempfunden hat. Der moderne Dichter hält sich daher sür verpflichtet, Göz so zu zeichnen, wie ihn sein historischer Blick erkannt hat. So darf der Dichter über Historischer Blick erkannt hat. So darf der Dichter über Historischer, die ihm nachweisen, daß sich die Situationen nie begeben haben, daß die und die Worte nie gefallen sind, die und die Leute nie eristirt haben, lächeln und an ihrer Unpoesse vorbeigehn. Aber er wird ernsthaft aushorchen, wenn ein tieserer Kenner jener Zeit ihm sagen sollte, die und die Situationen hätten sich damals nie begeben, die und die Worte nie fallen, die

und die Leute nie existiren können. Liegt für diesen Borwurf kein Grund da, so hat er auch künstlerisch gewonnenes Spiel. Denn was er wollte, hat er dann erreicht, und wir hätten wieder ein Beispiel dafür, wie reich und frei die dichterische Phantasie auch innerhalb der realen Möglichkeiten walten und wirken kann.

Bauern, Bürger, Ritter, Mönche, Landsknechte, fahrende Leute — es gibt ein Gekümmel und ein Gewimmel, und zunächst geht, wie bei einem richtigen Volksauflauf, alles wirr durcheinander. Wer aber näher hinsieht, unterscheidet immer deutlicher die einzelnen Gesichter. Aus jedem Gesicht schaut ein Wesen heraus. Der anfangs so mühsame Gang durch diese sechs Räume des Dramas belohnt mit der Bekanntschaft von einem halben Hundert lebendiger Menschen. Darin liegt eine großartige Schöpferkraft; es soll unter unsern neuen Dichtern mal ein zweiter kommen, der etwas Alehnliches vermöchte.

Wit der Menschengestaltung aber begnügte sich der Dichter nicht. Er hat auch den unsichtbaren Geist der Zeit, in die sich sein Interesse versenkte, getroffen, die Lust der Zeit. Dazu braucht er allerdings eine sehr breite Ausmalung, ein liebevolles Arbeiten ins Einzelne, die ganze Buntheit einer nicht nur äußerlich, sondern auch im tiessten Wesen bewegten Welt, welche Schicksale und Menschenleben durch einander wirst, ohne viel zu fragen, was ihnen der nächste Augenblick bringen wird. Soscharf der Dichter den Einzelnen ins Auge faßt, so leicht läßt er ihn lausen, weil ihm das Ganze mehr gilt als der Einzelne. Das Individualissirungsbedürfnis Gerhart

Hauptmanns ist hier zu einer typischen Kunst zurückgekehrt, die schon in "den Webern" vorhanden war. dadurch, daß wir an die Weberthpen näher herangeführt wurden, mehrten sich dort die individuellen Züge, und wir hatten mit den Versonen ein intimeres Mitgefühl. Mehrzahl der Vierundsechzig um oder gegen Florian Geper wird uns nur durch das Ganze, zu dem sie gehören, interessant. Schauspieler, auch gute Schauspieler, können nicht allzu viel damit beginnen, und auf der Höhe steht unfre Schauspielkunft noch nicht, daß sie aus sechzig bis siebzig Atmungsorganen die Temperatur und den Dunst einer bestimmten. Welt sichtlich, hörbar, greifbar darstellte. Aus den Zeilen des gelesenen Buchs strömt das alles zu: mit einer wahren Entdeckerfreude begrüßen wir immer neue Eindrücke. Die außerordentlich mühevolle, aröstem Apparat arbeitende Bühnenvorstellung hat zwar einzelne lebendige Vorgänge gewiesen, aber von dem Hauch über den Dingen, von einer Uebersinnlichkeit aus Sinnlichem fonnte man wenia spüren.

Die wechselnde Stimmung des Dramas läßt sich in die Worte fassen, die im Stück Kector Besenmeher, eine Gestalt, die auch vor den Augen des strengen Kritikers Max Lenz Gnade sindet, vor sich hin seufzet: "Wie sing sich der Handel so glücklich an und wie sast gewaltig, und wie gehet es gar so kläglich aus". Der langsame Niedersgang der häurischen Sache von einem Scheintriumph ins tiesste Elend stellt sich stückweise dar. Wir erleben nicht die entscheidenden Ereignisse, sondern wir belauschen den Eindruck, den die Meldung dieser Ereignisse auf Be-





teiliate macht. Wir sehn nicht handeln, sondern wir febn leiben, Freud und Schmerz erleiben. Wir haben Entschlüsse vor der Tat und Stimmungen nach der Tat. Im Buch wirkt das alles wie das Leben selbst. Denn aroke Ereianisse tragen sich nicht blog zu, sondern sie haben auch ihre Boraussekungen und Folgen. Die Bühne aber verhält sich gegen diese Art der Darstellung foröb, und es ist bem Dichter hier nicht gelungen, die Sprobe zu gewinnen. Er wollte fie nicht burch einen festen Griff um die Hüfte, sondern gleichsam durch Ueberredung zivingen. Es ist ein parlamentarischer Grundzug in diesem "Florian Geger", der auf der Bühne ermüdet. Eine Debatte löst die andre ab. Wirtshausgespräche. Disputationen, Landtagsverhandlungen erörtern immer dasselbe Thema: die schwere Not der Reit. Botenberichte melden, was geschehen ist ober was geschehen wird. Das Wichtigste und Entscheidenste erfahren wir nicht durchs Auge, sondern durchs Ohr. Diese Tragodie ist ein Drama bes Hörensagens, und darin liegt künstlerischer Wiber= spruch, denn fürs Ohr ist bas Epos, bas Drama im Schauspielhaus ist fürs Auge. Es ist fein zu lesen, aber schwer auf der Bühne herauszumerken, wie jeder seine Sondermeinung hegt und bald mit diesem, balb mit jenem "Bruder" in Zwist gerät. In jedem der sechs Afte wird gewissermaßen von neuem eine Sigung eröffnet: bald zu Würzburg, bald zu Rotenburg, bald zu Schweinfurt und zulett, im hanblungsreichsten Schlufakt, wo so viel Entsetliches geschieht, und der doch auch mit Hins und Herreden beginnt und im Momente höchster bramatischer Spannung noch lange Erzählungen vollsgogner Gescheinisse einflicht, auf Schloß Kimpar, der Schädelstätte Florian Gehers. Vorwürse, Klagen und Fragen, Schmähworte sind der Grundton dieser Disculsionen. Aber was im Buch durch die Ueberfülle der abwechslungsreichsten Details frisch und lebendig wirkt, wirkt auf der Bühne durch die Entsernung der bühnenwidrigen Details monoton. Dort ein reich blühender Baum, dessen Schmuck auf Theaterdistanz schwer erkennbar ist, hier ein Baum, von dem die Blüten abgeschüttelt sind.

Ein andrer Uebelstand ist, daß wir gerade den Hauptacteurs am fernsten bleiben. Wie Geher selbst im Vorspiel durch einen gleichgiltigern Gefinnungsgenossen vertreten wird, wie er in allen fünf Aften mit auffallender Regelmäßigkeit immer erst in der zweiten Akthälfte erscheint und dann immer entweder vor oder nach der fälligen Tat steht, so treten seine mächtigsten Widersacher, der Truchses von Waldburg, der Bundeskanzler Eck und später Martin Luther überhaupt nicht auf. Von ihnen hört man immer nur sagen. Auch Götz bleibt blos in einer einzigen Scene auf der Bühne und spricht hier als einer unter vielen nur wenige Worte; bann hört man auch von ihm und seinen Sünden immer nur sagen. Auch um die episodische Figur Karlstatts, um Lorenz Huttens Haf gegen den ebenfalls unsichtbar bleibenden Herzog Ulrich von Württemberg, den Geper zum deutschen Volkskaiser machen wollte, ganz zu verstehn, genügt das Drama nicht allein, sondern man muß, ein schwerer künstlerischer Einwand, seine eignen Geschichtskenntnisse dafür zu Hilfe nehmen.

Wie in den "Webern", so treten auch hier in jedem Akt neue Leute auf. Andre, die Interesse erregt haben, wie der Würzburger Bischof und sein Hosmeister Herr v. Rotenhan, verschwinden auf Nimmerwiedersehn. Alles das sind Dinge, die gerade der unmittelbaren Wirkung auf dem Theater widerstreben.

Aweimal werden wichtige Vorgänge dem Publicum erst durchs Fenster vermittelt. In der Würzburger Capitel= stube sieht man durchs Fenster ben Eintritt Gegers in die Stadt, und in Rotenburg redet Geber durchs Fenster ber Wirtsstube zum Bolk, das unsichtbar auf ber Straße steht. Das ist charakteristisch auch für das Verhältnis des Publicums zu diesem Drama. Die bramatischen Borgänge selbst tragen sich auf der Straße zu, das Bublicum aber sieht nur in eine Stube hinein und foll ben Leuten, die durchs Fenster gucken, alles aufs Wort glauben. Dieses dramatische Grundgebrechen zu heilen, wird die Fülle lebensvoller, tief menschlicher Details erst fahia sein, wenn bem Werk bie Autorität eines Dichters zur Seite stehn wird, beffen Name und Wefen litterar= historisch gebucht sein wird. Bu ben zahlreichen tünst= lerischen Problemen der deutschen Bühnenpoesse gehört nun auch bas Florian Geger Problem.

## Der Märchendichter.

Zwischen "Florian Gener" und ber "Versunkenen Glocke" liegt ein knappes Jahr. Wider alles Hoffen bes Dichters verfagte beim "Florian Gener" die Bühnenwirkung. Der Art und Kunft bieses cyklopischen Dramas gegenüber werden Theater und Publicum wol nicht immer so spröd bleiben wie beim ersten Schlag. Aber bieser erste Schlag ging fehl. Das wuchtige Werk versank. Tief erschüttert sah der Dichter ihm nach in den Abarund. Wie büster diese Stunden der Entteuschung waren, ist kein Geheimnis geblieben. Mit der Aufrichtig= keit, die dem Manne ziemt und den Künstler ziert, hat ber Dichter sein Weh offen eingestanden, als ihm bald nach "Florian Gepers" Sturz für "Hannele" ber Grillparzerpreis zuerkannt wurde. Vom fernen Wien her kam diese Huldigung seines dichterischen Genius ebenso unerwartet wie kurz zuvor der Berliner Miserfolg. diese Huldigung warf in des Dichters bewölfte Brust einen Sonnenstrahl. Erst dadurch mag er genug Freiheit über sich selbst gewonnen haben, um den seelischen Stimmungen jener Zeit künstlerische Gestalt zu geben. Wenn das der Fall ist (Freunde Hauptmanns haben es bestritten), so haben die Wiener Preisrichter ruhmvolleres erwirkt als sie ahnen dursten. Dieser Preis war dann mehr als Goldes wert. Er hat dann nicht nur ein Meisterwert belohnt, er hat auch geholsen, ein andres Meisterwert entbinden. Er gab dem Dichter den freien Mut, zu sagen, was er litt. Dieser Mut hob die alte Kraft empor, und so erstand, während eines langen Ausenthaltes am Luganersee, kaum nach eines Jahres Frist "Die versunkene Glocke".

Das Symbol der Glocke war dem Dichter, der so tief in christlichen Vorstellungen steckt, seit langem ein vertrantes poetisches Motiv. Schon im Hohenhauser Liebeshain hörte er den Klang der Glocke, der ihm Glück bedeutete. Es war die Geliebte, die mit ihrer bräutlichen Hand damals des Glöckleins Klöppel rührte, so daß es seis himmter dem Liebsten ans Herz schlug. Neben diesem kleinen Gelegenheitsgedicht steht schon im "Bunten Buch" ein andres, mit der lieberschrift: "Gestorbenes Erz". Die Glocke ist hier das Sinnbild jener einst so frohen Botschaft, die Niemand auf der Welt mehr hören wolle:

> Es geht, ein verlassener Armer, Ihr Ton durchs öbe Land; Er predigt vom großen Erbarmer, Den Gott aus dem himmel gesandt.

Much biese Glocke schon versinkt: Wol hast bu zu Grabe geleitet Manch müdes Menschenherz, Run ist auch bein Hügel bereitet, Du armes, gestorbenes Erz. Diese begrabene, ins Erdreich versunkene Glocke fällt bem Dichter zehn Jahre später wieder ein. Sie tönt ihm wieder. Sie soll der Welt wieder tönen. Florian Geyers Freund, den Rector Besenmeyer, läßt der Dichter sprechen:

Es ist Sag: von wo unser Ferr Jesus aufgesahren gen Himmel, im Mittelpunkt der Erden, da, heißt es, hangt eine große Glocke, die soll einst laut und fürchterlich auschlagen, so laut und so fürchterlich soll sie anschlagen, daß selbst die Tauben sie hören werden. Wolan! knöpset die Ohren auf, ihr Tyrannen und Peiniger Leibes und der Seele und merket, daß euer jüngster Tag nahet.

Als Rector Besenmeyer und Florian Geher sich nach Jahren (eine der schönsten Scenen, die Hauptmann gedichtet hat) wiedersehn, drückt Geher seine frohe Hoffnung also aus:

Die Glocke ist gar gegossen und der Pfeiser mag aufpfeisen; das wollen wir Gott im Himmel danken.

Begeistert rufen barauf seine Anhänger:

Das danken wir Gott und dem Florian Geher.

So tönt eine Glocke auch in Gehers Glück hinein. Aber ihr Ton war falsch. Florian Geher unterlag. Er unterlag als Held, er unterlag als "Bühnenspiel".

Und nun kommt "Die versunkene Glocke", die den Namen ihres Dichters in sast beängstigender Weise populär gemacht hat, obwol sich die meisten Hörer und Leser über Gebühr abquälen, hinter dem Märchen allerlei verborgnen Sinn zu suchen. Vielleicht sindet sich dieser Sinn von selbst, wenn wir ohne viel Grübelei und Tüstelei einsach das tun, was einem Märchen immer am zuträglichsten ist, wenn wir das Märchen erzählen.

Wie Meister Gerhart am "Florian Geger", so hat auch Meister Heinrich an seiner Kirchenglocke lang gegoffen. Nun ward die Glocke, die heller klingen soll als alle frühern Glocken besselben Meisters. Aber wie ein Drama noch nicht vollendet ist, wenn es schwarz auf weiß in ben Druckbogen steht, so ist auch eine Glocke noch nicht vollendet, so lange sie in der Werkstatt bleibt. Erst wenn der Theatervorhang drüberfällt, ist ein Drama fertig. Erst wenn sie unter bem Turmkreuz weit hinaus in die Lande läutet, ist eine Glocke fertig. Wie Hauptmanns Geverbrama auf bem Weg über die Bühne versank, so aeschieht es der neuen Glocke Meister Heinrichs auf dem Weg von der Werkstatt hinauf zur neuen Kirche hoch oben im Waldgebirg. Am achtspännigen Wagen, der die schwere, eiserne Masse auf schmalen, steilen Bergpfaben hart neben dem Abgrund hinaufschleppen foll, bricht ein Die Glocke schießt kopfüber viele Klafter tief in ein unergründliches Wasserloch. Der Meister aber, ber sein Werk versinken und ertrinken sieht, stürzt

## wars willig? widerwillig?

nach. Freunde aus dem Dorf, die die Glockenfahrt besgleiteten, finden ihn in der Bergeinsamkeit auf, vor der Hütte eines verrusnen, alten Weibes.

Am frühen Worgen besselben sestlichen Tags, an dem die Glocke zum ersten Wal hoch droben läuten sollte, bringen sie auf einer Tragbahre den verunglückten Glockengießer seiner Frau ins Haus zurück. Meister Heinrich liegt auf den Tod. Im Fieber sucht er nach Ursachen seines Unglücks. Er sucht sie in seinem verlornen Werke selbst. In eignen Zweifeln an der Bühnenkraft des vielsgeliebten "Florian Gener" mag es gewesen sein, daß Meister Gerhart den Meister Heinrich klagen ließ.

Ja, mein Werk war schlecht: die Glocke, Magda, die hinunterssiel, sie war nicht für die Höhen — nicht gemacht, den Widerschall der Gipsel auszuwecken . . . Im Tale klingt sie, in den Bergen nicht! . . . . Noch einmal denn: mein jüngstes Werk mislang. Beklommnen Herzens stieg ich hinterdrein. . . . Sie siel hinad wol hundert Klastern ties und ruht im Bergsee. Dort im Bergsee ruht die letzte Frucht von meiner Krast und Kunst. Mein ganzes Leben, wie ich es gelecht, trieb keine besser, konnte sie nicht treiben: So warf ichs denn dem schlechten Werke nach. . . . . . So Glock, als Leben, keines kehrt mir wieder . . . der Dienst der Täler lockt mich nicht mehr.

Wie der Dichter der "Einsamen Menschen", der "Weber", des "Hannele" im "Florian Geper" zum ersten Mal den gewaltigen Anstieg aus räumlichen und zeitlichen Engen des eignen Daseins auf die weltgeschichtliche Höhe der Jahrhunderte gewagt hatte und scheinbar dabei ge= strauchelt war, so wollt auch Meister Heinrich fortan "im Klaren überm Nebelmeere wandeln und Werke wirken aus der Kraft der Höhen." Weil er das nicht vermochte, will er trotz Weib und Kindern sterben. Aber er stirbt nicht. Auf wunderbare Weise wird er gesund. Er wird "noch einmal seinen Schritt ins Leben wenden, noch ein= mal wünschen, streben, hoffen, wagen — und schaffen, schaffen". Dies Wunder hat freilich kein tröstender Preisrichter vollbracht. Dies Wunder, das Frau Magda zunächst ach! so jubelnd begrüßt, dies Wunder, an dem sie bann selber sterben soll, vollführt der junge Zauber eines fremden, weiblichen Wesens. Gin Mädchen küßt ihn gesund.

Raum erstanden, verläßt Meister Heinrich sein Dorf im Tal, seine Frau und seine Knaben. Er steigt hinauf zu jenen wilden Waldeshöhen, wo im Turm des Kirchleins, das, kaum erbaut, ein Blis vernichtete, seine versunkene Glocke erklingen sollte. Dort läßt er sich in einem verslassenen Hüttenwerk nieder und schmiedet angeblich Schmuck sür sein Liedchen. Das Heimatdorf ist entsest über solchen unerhörten Frevel. Der Seelenhirte des Dorfes macht sich auf, "das verstiegne Lamm zurückzuretten". Zunächst kanzelt dieser Pastor die liebliche Verführerin ab:

Du freches Ding!

Richt mir, dem Weib allein, noch seinen Kindern—: Du nahmst der ganzen Menschheit diesen Mann! Alsbald tritt ihm dieser Mann selbst entgegen, so frei und leicht und stark und frühlingsfroh und königlich, wie ihn der gute Pfarrer nie zuvor gesehn, und auch so schaffenssreudig und so voller Zuversicht, wie er ihn noch nie gesehn hatte:

Was in mir mächst, ist wert, daß es gebeihe, Wert, daß es reise. Wahrlich, sag ich euch!— Es ist ein Werk, wie ich noch keines dachte: Ein Glockenspiel aus ebelstem Metall. Das aus sich selber klingend sich bewegt. Wenn ich die Hand, wie eine Muschel, lege So mir ans Ohr und lausche, hör ichs tönen— Schließ ich die Augen, quillt mir Form um Form Der reinen Bildung greisbar beutlich auf. Reiner bestehenden Christenkirche gilt dies Glockensspiel der Einstellung. Es gilt einem Tempel der Eins bildung. Aus seinem Kunsthandwerk ist, wie den Freismaurern aus ihrer Kelle, dem Meister das Sinnbild für Höhres, für Unbestimmtes geworden. Der Realist schwebt zum Ideal empor. Der Arbeiter wird Künstler, der Schaffende wird Schöpfer.

Nennt immerhin mein Werk, wenn ich es nannte: Ein Glockenspiel! Dann aber ist es eines, Wie keines Münsters Glockenstube je Es noch umschloß, von einer Kraft bes Schalles, An Urgewalt, bem Frühlingsbonner gleich, Der brünstig brüllend ob ben Triften schüttert; Und so: mit wetternber Posaunen Laut Mach es verstummen aller Kirchen Glocken Und künde, sich in Jauchzen überschlagend, Die Neugeburt bes Lichtes in die Welt.

Selber menschlich=übermenschlich beglückt, erfüllt ihn ganz ein Menschheitsbeglückungstraum. Wie aber seine Worte und in ihnen seine Gefühle immer höher aufsteigen, kehrt unser leiser Gedanke von diesem verzückten Meister Glockengießer heim zu einem stillen Dichter unser Tage, der durch die unbeschönigte Darstellung irdischen, zeitlichen Jammers Menschenfurcht und Menschemmitleid im tiessten erregt hatte und nun in hellen Jubeltönen das neue Lied von der Glocke, das Lied einer versöhnten, schönen Zukunst singen läßt. Die Sehnsucht, die den aufgereizten Webern aus dem Eulengedirge nie gestillt wurde, die Hoffnung, die sich dem sterbenden Bettelkind nur im Todeskraum erfüllt, hier springt und singt all das aus dem sesten Glauben einer starken, wachen, reisen Manneskünstlerbrust hervor und jauchzet dem zu, was vorhin der Pfarrer in

so viel engerm Sinne "die ganze Menschheit" genannt hatte.

Und nun erklingt mein Bunberglodenspiel.

Und wie es anhebt, heimlich, zehrendsbang, Bald Rachtigallenschmerz, bald Taubenlachen — Da bricht das Eis in jeder Menschendrust, Und Haß und Groll und But und Qual und Pein Berschmilzt in heißen, heißen, heißen Tränen.

Das Buhlbirnchen an seiner Hand versteht ihn ganz, denn sie ist in der Freiheit, in Luft und Licht auf den Höhen geboren. Der Seelsorger vom Tal unten, obwolkein starrer Eiserer, sondern nur ein milder Mahner, ein geistlicher Onkel Schubert auf Lederose, kann ihm nicht solgen. Bäterlich warnend tritt er vor ihn hin, wie einst der alte Bockerat vor seinen Iohannes. Der Geistliche, der seiner Gemeinde über das Ienseits predigt, will in diesem Falle von "überstiegnen Dingen" nichts wissen und hält sich an das, was diesseits von Gut und Böse liegt. Er hält dem "lederstiegnen" seine Christenpslicht vor, seine Bürgerpflicht, seine Gattens und Baterpflicht und muß ihm dann auch sagen:

Bis an den Hals stedt ihr im Bösen Und eure Hölle himmlisch ausgeschmüdt: Sie hält euch fest.

Er jagt dem Ungläubigen noch Eins. Bon jener Glocke, die unten im Bergsee liegt und nun beiden ein Symbol des vergangnen Meisterlebens unten im Tale wird, weissjagt der Priester

Sie Mingt euch wieber, Meifter! Denkt an mich!

Aber mit dem häuslichen Herd, wo sie entstand, soll für den Meister auch die versunkene (Glocke abgetan sein. Wit übermenschlichen Kräften arbeitet er, vom (Glockengießer unversehens zum Baumeister geworden, an seinem neuen Werk (halb Kirche und halb Königsschloß), dessen "hochgekürmter Bau in einsam freier Lust zur Sonnennähe seinen Knauf soll heben". Aber dieselben geheimen Kräfte, die ihm halsen, versagen sich dem Vollbringen. Dieser Mann der Tat, der nicht wie Iohannes Rockerat die seiernde Dämmerstunde liedt, der nur entweder wach schaffen oder schlasend zu neuem Schaffen sich stärken will, fällt in einen qualvollen Halbschlummer. Was er träumt ist der Pfarrer hatte recht die alte versunkene Glocke. Ties niedergeschlagen, ungestärkt zu neuem Schaffen wacht er auf und sucht bei der Liedsten vergedens müßige Labung.

Bib meiner Seele ben erhabnen Raufch Des fie bedarf zum Wert! Denn: wie die Sand Dit Bang und Sammer muhfam werfen muß, Den Marmor fpalten und den Meifiel führen. Wie bies misrat und jenes nicht gebeibt, Und sich der Aleiß ins kleinste muß verkriechen --Berliert auch oft fich Rausch und Zuversicht, Berengt fich oft die Bruft, ber Blid ermattet, Der Seele flares Borbild ichwindet bin. In all bem Tagelöhnerwerkelkram Dies bimmlifche Geschent nicht einzubugen, Das - fonnenbuftig - feine Klammer balt. Ift schwer. Und fliehts, entflieht ber Glaube mit. Sie will ihn durch die gewohnten Genuffe troften. Er aber klebt an seiner unverrichteten Sache. Sie fühlt schmerzlich, daß sein eingebildetes Werk ihm mehr gilt

als ihre spielenden Reize. Aber als ihm die Nöte des Lebens, die Rache seiner Schuld scharf auf den Leib rücken, schüttelt er noch einmal das alles ab, im Hoffnungsblick auf die Weliebte:

Du bift bie Schwinge meiner Seele, Rinb, gerbrich mir nicht!

Und nun, da Körper und Geift im Sieg über die Mächte der Vergangenheit geftärkt sind, ist er auch wieder zum Spiel der Liebe bereit. Aber alles hat er doch nicht abgeschüttelt von den Mächten der Bergangenheit. Zu den Küssen der Geliebten drängt kältende Ressezion, die sich wiederum erhitzt dis zur Gespenstersucht. Sein böses Gewissen der Pfarrer hat doch recht geweissagt — hört den Klageton seiner versunkenen Glock, sieht, von den eignen Kindern im Krüglein dargebracht, die Tränen seiner ertrunkenen Frau, die er verließ.

Aus nassen Grüften steigt seine Bergangenheit wider ihn auf; geängstigt stößt er mit wildem Fluch die sündshaft-holde Gegenwart des schon schwangeren Liedschens von sich weg. Was er besitzt, verläßt er. Was er verloren hat, sindet er nicht wieder. Den ungetreuen Hausvater, den schlimmen Christen empfangen die Nachbarn unten im Dorf mit Steinwürsen und hetzen ihn wieder hinauf in die Wildnis des Waldes, wo er seine Vergschmiede und den Bau seiner Zukunst in Flammen ausgehn sieht. Ein ganz Gebrochener schleppt er sich dis vor die Hitte jenes verrusnen, alten Weides, wo er schon einmal zu Tod erschöpst niedergesunken war. Die Alte ist eine kluge Frau. In ihrer Weltweisheit blitzt noch einmal sein

ganzes Leben an ihm vorüber. Dann giebt sie ihm den Erlösungstrank. Und dann ist es vorbei.

Dieses Künstlers Erbenwallen, wie es hier in seinen natürlichen Vorgängen dem Dichter nacherzählt wurde. könnte sich überall und immer begeben. Es hängt nicht ab von Raum und Zeit. Der Dichter hat Zeit und Raum auch nur flüchtig angebeutet. Als Schauplat sind wieder bieselben schlesischen Heimatberge gebacht, wo auch das Hannele her ist; die alte Waldfrau spricht (ein großer dichterischer Gedanke) im Dialekt der Weber aus dem Eulengebirg. Aber in die Bergbezirke Rübezahls zog fremde Cultur ein. Was Heinrich der Glockengießer in seinen guten Bürgerjahren schafft, deutet auf die Blütenzeit und den Blütenort des deutschen Kunstgewerbes. Gerhart Hauptmann zum Frommen Florian Gepers jene fränkliche Forschungsreise unternahm, bannte seine ent= zückten Sinne fast noch mehr als Rotenburg und Würzburg die alte Stadt Nürnberg mit ihren Kunstschätzen und Künftlererinnerungen. Schon sein Florian Geper sprach das Wort: "Gott grüß die Kunst" aus der vollen, von Abam Kraft und Beit Stoß und Beter Vischer erfüllten Seele des Dichters, auf den Größe wirkt. Nun schmücken Werke Peter Vischers und Abam Krafts auch bie gute Stube des schlefischen Glockengießers, der in seinen Lehr= und Wanderjahren gewis einmal die Glocken von Sanct Sebaldus und Sanct Lorenz hat läuten hören. Seine ehrbare Hausfrau Magda darf gekleidet gehn, wie die Frau des Hans Sachs ober des Dürer, obgleich ihre Kinder den Bater Papa nennen, obgleich Tabakspfeife und Schwefelhölzchen sogar für Walbteufel schon in Gebrauch sind. Aber auch die finstern Seiten jenes glänzenden Zeitalters der deutschen Kunst treten hervor: ein qualmiger Abglanz der Florian Geher-Läufte. Für Ketzer und Sünder brennen Scheiterhaufen im Land. Die Alte im Walde gilt den Leuten als Hexe, die man schworen sollte, und nur ein humanistisch angewehter Schulmeister, ein schwächerer College jenes prächtigen alten Kectors Besenmeher, wagt sich zu der nüchternen These vor: "Hexen gibt es nicht!" Wer so weit wie Heinrich der Glockengießer vom rechten Wege bürgerlicher Pflichten abweicht, gilt seinen Zeitgenossen als besessen von bösen Geistern.

Dieser Bolksaberglaube und jene beabsichtigten Anachronismen schlugen dem Dichter die Brücke, um aus seiner Künstlertragödie in ein Märchendrama zu gelangen. "Die versunkene Glocke" ist das erste Märchendrama, das Gerhart Hauptmann für die Bühne vollendete. "Hannele" wurde fälschlich so genannt. Bei "Hannele" liegt alles Ereignis in den Grenzen irdischer Wirklichkeit. Was dort übereirdisch scheint, vollzieht sich nur im Fiebertraum des Kindes, der an sich auch eine irdische Wirklichkeit ist. Die bösen Geister der "Versunkenen Glocke" hingegen sühren in ihrer übermenschlichen Existenz ein ganz reales Leben.

Die Bühnendarstellung, die den Traumgestalten Hanneles etwas Subsistenzloses, Schemenhaftes geben muß, darf hier bei diesem Wald= und Vergspul fest ins Fleisch und Blut gehn. Von der Illusion des Zuschauers wird der sichere Glaube an diese Zauberwesen gesordert, denen

der Dichter Böcklins Farbenfülle und Lebenswärme, denen er auch etwas von Böcklins Humor gegeben hat.

Ueberall greifen diese Geister leibhaftig ein, wo sich Heinrichs des Glockengießers Schicksal wendet. Jenes Wagenrad, das er am liebsten, wie das feurige Sonnenrad der Sage, zündend durch die Welt triebe, zerbricht der bocksfüßige, ziegenbärtige Waldschratt, ein urgesunder, munterer Bursch von stropender Naturkraft, lustig, genuß= froh, unanständig und stark, in seinem menschenfeindlichen Schabernack von naiver Grausamkeit, wie ein Knabe. der Fliegen qualt; zerftörend wie ein Orkan, der durch die Baumfronen tobend bricht, doch ohne Größe. heibnisch=weltlichen Sinn ärgert das Glockengebimmel. Die Glocke stürzt daher in den Bergsee und gelangt so auf das Gebiet eines froschartigen Wassermanns, des aristophanischen Nickelmann, ber an die Schwerfraft des Erdmittelpunkts so verhaftet ist, daß er aus seinen Brunnenbecken und Wassertrögen immer nur auf Nabelhöhe emporfteigen kann. Er hütet die versunkene Glocke, und er sieht auch, ihm selbst ein schauriges Wunder, wie Heinrichs Frau, die vor Gram ins Wasser ging, mit ihren Totenfingern dort unten der Glocke Klöppel rührt, so daß sie laut herauf dem Meister ans Gewissen schlägt. Der Wassernix ist culturbeleckter, tiefsinniger, schwermütiger als der Waldneck. Er ist schon ein philosophischer Frosch. Er kennt die Sehnsucht. Ihn plagen die Grillen seiner Eifersucht. Bedachtsam und betrachtsam, wol auch verachtsam blickt er von seinen Brunnenrändern ins Menschliche hinein. Wenn den Waldschratt die Menschen stören, so stellt er ihnen ein Bein: er wirkt körperlich gegen ihre Körper. Nickelmann hingegen macht sich seelisch bemerkbar. Er guält den Menschen, der ihn ärgert, mit bösen Träumen. Wie jedes feuchte Element, so sind ihm auch die Menschentränen dienstbar. In seiner Welterfahrung ist er mit christlichen Anschauungen so vertraut, daß er wie ein Pfarrer den strafenden Gott, das Schreckgespenst von Schuld und Sühne, vor ein beladnes Gewissen zu zaubern vermag. Mit derselben Glocke, die der Walbschrat ins Wasser stieß, läßt Nickelmann bem Glockengießer ins Gemüt läuten; benn er misgonnt biesem bas Nickelmann streckt seine feuchten, tausend= jährigen Arme nach dem reizenden Kind aus, das er an eines Menschen Bruft glühend erwarmen sieht, das bald auch ein Menschenkind unter dem Herzen trägt. wirklich, als auch sie von Heinrich dem Glockengießer verstoßen wird, zieht der Wassermann mit sanfter Gewalt auch sie herab in seinen Brunnen und in seinen Schlamm. Verührt von Menschlichkeit, sinkt das luftige, leichte Wald= vöglein schwer in "ber Erbe moderigen Schlund" zu Kröten und Fröschen. So fällt eine wundervolle Blüte ins Erdreich zurück, und aus ihrem Samen wächst dann neues Grün und Blühn.

Auch dieses liebliche Kind, Kautendelein (hochsbeutsch): MotsAennchen), ein Elschen unter den Elsen, ist in seinen Einwirkungen auf menschliche Schicksale kein guter Geist. Sie kennt sich und erzählt wie Puck in Shakespeares "Sommernachtstraum" selbst von ihren kleinen Schandtaten. Sie gehört nicht zu denen ihres Geschlechts,

von denen Ariel vor dem Lager des schlummernden Faust sagt:

> Kleiner Elfen Geistergröße Eilet wo sie helfen kann, Ob er heilig, ob er böse. Jammert sie ber Unglücksmann.

Als Rautendelein helfen möchte, kann sie nicht mehr helsen. Denn sie selbst ist es, durch die ihr Unglücksmann, Heinrich der Glockengießer, entheiligt wird. Ihn versverwandelnd, verwandelt sie sich selbst. Der Waldschrat, mit dem sie auf dem Necksuße steht, war naw und bleibt naw. Nickelmann, der mit ihr äugelt, ist längst sentimenstalisch geworden. In Rautendelein geht eine Entwicklung vor. Sie war naw und wird nun sentimentalisch. Unlage zu dieser Wandlung war immer da. Schon früh beschäftigt sie der Wunsch, ihre dunkle Herkunst zu ersahren. Aber sie ist rasch getrost:

Kann es nicht fein, füg ich mich brein.

Doch als dem Kindersinn dieses unbekannten Wesens ein Menschenkerz nahe tritt, sernt sie, die bisher nur lachen konnte, auch weinen. Sehnsucht überkommt sie zu den Menschen. Sie möchte es ihren Bergbächen nachtun:

> Da ist kein Wässerlein so bunn und klein, Es will und muß ins Menschenland hinein.

## Nickelmann warnt:

Laß du die Knechtlein ihrer Wege gehn, Den Menschen Wäsche waschen, Mühlen drehn, In ihren Gärten wässern Kohl und Kraut, Ich weiß nicht, was verschlucken, brrr, mir graut. Aber Nickelmann warnt und sleht umsonst.

Rautendelein eilet nun wirklich zu helfen. Ma heilende Kee tritt sie an das Sterbelager Heinrichs bes Glockenaickers. Sein Leib wird gefund, aber seine Seele bleibt im Banne Der, die seinen Leib genesen ließ. Rautendelein zieht den Sterblichen in ihren Zauberkreis. Unter ihrem Kusse scheinen sich ihm "alle Himmelsweiten" n öffnen und "ahnungsweis ergreift er ihre Welt". Er folat ihr nicht am Gängelband. Gerade an ihr entfaltet sich seine Persönlichkeit freier. Zwischen Elfchen und Menschensohn entsteht ein Verhältnis von gegenseitigem Weben und Empfangen. Er wird Uebermensch, wenn auch nur in seinem Willen; sie wird menschlich, wenn auch mur in ihren Wänschen. Kaum ist sie ihm nah, so tritt an sie die Auffassung heran, die von ihr und ihresgleichen unter Menschen ailt:

> Aber wir bienen froh und bereit, Weil uns beherschet, ber uns befreit.

Sie ahnt etwas von einem Bann, von dem Geister ihrer Art zu erlösen wären, von einem Fluch, unter dem sie alle, wissend oder nicht wissend, stehn. Sie nähert sich der dristlichen Anschauung, daß in verderblichen Geistern ihrer Art das Heidentum der alten Gottheiten weitersspult, und sie muß sich den Spott des Waldschrat gessallen lassen: "Den Heiland wirst du nicht gebären" Indem sie aber den Wenschen durch ihre natürliche Wildsheit entheiligt, wird sie selbst durch ihn heiliger. Wie sein Fleisch und Blut in ihrem Körper zu quillen beginnt, so geht auch das Stück Christentum, das er verliert, in sie ein-

Er dagegen ist schon ein halber Heide. Wie die alten indogermanischen Sonnenanbeter schwört er schon "bei Hahn und Schwan und Pferdekopf", den Symbolen des Sonnencultes. Die christliche Legende vom verlornen Sohne muß sich in seiner Anschauung mit Gott Frehr vertragen. Aus seinem überspannten, von ihr gesteigerten Selbstbewußtsein heraus sieht er in sich eine Sinheit von Christus und dem heidnisch germanischen Licht= und Frühlingsgotte Balder. Der tote Heiland soll "strahlend, lachend, ew'ger Jugend voll, ein Jüngling, in den Maien niedersteigen". Wie dem Fiedergesicht Hanneles der Geist Gottes in geliedter Menschengestalt erscheint, so bildet sich in Heinrich dem Glockengießer eine heidnisch schristliche Zweieinigkeit von Geist und Natur aus.

Seines Mädchens Zauberkünste, mit denen sie die äußere, sinnliche Natur beherrscht, wollen ihm auch die Wege zur höchsten innern, geistigen Vollkommenheit ebnen. Heinrich aber kann diese Wege so wenig wandeln, wie Kautendelein ihm diese Wege ebnen kann. Er hat Augensblicke, da seinem pflichtgewohnten Menschensinn ihr ganzes Wesen wie eine Kinderei vorkommt, die bunte Schmetterslinge zärtlich liebt und lachend tötet. Er erwehrt sich: "Ich aber bin was mehr, als solch ein Falter"! Sie jedoch ist kein Waldschrätlein und darf mit tiesem Ernste fragen: "Und ich? bin ich nicht mehr als solch ein Kind"? Dieser menschliche Ernst, der aufs Innere dringt, lähmt ihre übermenschliche Kraft, die bisher nur im Senießen lebte. Aus menschlicher Eifer, sittliche Entellstung gegen ihren Geliebten einschreiten, kann sie nicht mehr helfen,

und bei allen Geistern ihrer Art sucht sie vergeblich Hilfe. Im Kampfe gegen menschlich=sittliche Mächte ist sogar seine Menschenkraft stärker als ihr Hocuspocus. Diese beiden, die mit einander ihr Bestes getauscht haben, fragen sich selbst, wer den andern zerbrechen wird; beiden wird der= selbe Zwiespalt ihres Innern klar: fremd und daheim dort unten — so hier oben fremd und daheim"! Aber in dieser Halbheit ist keine Dauer. Der Ruf der Urheimat zieht jedes von beiden wieder dorthin, woher es kam. Mit den dumpfen Schlägen seiner versunkenen Glocke treibt den Menschen das Gewissen weg, und Rautendelein sinkt über den Brunnenrand in Nickelmanns trübes Gebiet. Die Elfenwelt trauert über Balders Tod. Aber den sterbenden Balder umschwebt mit der ganzen Unbestimmtheit des Traumes, bald fern, bald nah, bald unbekannt, bald innia vertraut sein blasses, mattes, schon schmerzlich und schwer an seiner Liebe tragendes Verhängnis. Roch einmal umweht ihn ihr lichter Geist, noch einmal fühlt er die alte Kraft seiner Hände, aber beibes flackert zum letzten Mal auf, und dann stirbt Heinrich der Glockengießer in den Armen seiner Elfe: die Wirklichkeit stirbt am Märchen und im Märchen.

Dieses Märchen, aus Leben und Phantasie zusammensgewoben, hat einen Schluß, in dem sich das Gewebe zu verwirren droht. Beide Welten fluten schließlich durchseinander wie im Traume, wo dieses Gewebe allein Realität hat, wo diese Realität gerade in ihrer Verworrenheit bessteht. So geht der Dichter des "Hannele" zuletzt auch hier auf einen Todestraum aus, und zuletzt steht auch hier

wieder die Bühne vor der schweren Frage, wie sie das Unsbegreifliche begreifen, wie sie die Symbole realisiren soll.

Zwischen Geisterwelt und Menschenwelt ließ der Dichter eine vermittelnde Gestalt treten. Es ist jene alte Frau, vor deren Hütte Heinrich der Glockengießer zweimal im Sterben liegt. Sie hat in den beiden Welten ihren Kür die Menschen im Dorf ist sie "die alte Wittichen", ein Weib wie andre mehr, die im Herenrufe stehn; für die Geister ist sie die "Buschgroßmutter", von der Rautenbelein ihre Zauberfünste gelernt hat. Diese Alte tritt nur zweimal in den Bordergrund: ganz zu Anfang und ganz gegen Schluß. Dort gehört sie mehr zur Geisterwelt, benn sie füttert mit brummiger Güte bie kleinen Kobolde des Waldes, die Holzmännerchen und die Holzweiberchen, und auch Waldschrat nennt sie seine Großmutter; die Menschen aber, die gegen sie zetern oder zagen, läßt sie ihre geistige Ueberlegenheit fühlen, eine unerschütter= liche Ruhe der Verachtung: sie ist unter den Geistern die Einzige, die in dieser Ruhe und Ueberlegenheit Größe hat. Bas Heinrich dem Glockengießer nicht glückt, Mensch zu= gleich und Uebermensch zu sein, ist bieser uralten Frau gelungen. Sie weiß all seine Schmerzen und steht über solchen Schmerzen. Christ wie Heide gelten ihr gleich. Ihr klangen Heinrichs Glocken so wenig gut wie ihm selbst; denn sie wohnt nicht mehr im Tale; sie hat in den Bergen festen Fuß gefaßt. Wie sie ihren kleinen Erd= männchen wohl getan hat, so erweist sie zuletzt, wo sie Mensch beim Menschen steht, auch ihm eine Wohltat. Sie braut ihm Tränke, die ihn von den Qualen des Lebens

nun endlich doch erlösen. Und in ihre Weine mischt sie ihre Wahrheiten und ihre Weißheit. Sie ist einsilbig und regt doch mit ihren kargen Worten die Erkenntniß seiner selbst breit in ihm auf. Die verrusne Heze setzt ihm ein christliches Wort wider die Brust: er ward berusen, aber nicht außerwählt! Sie weiß es, daß seine Toten ihm zu mächtig sind. Und sie, die das Leben ihm nicht gibt, sondern von ihm nimmt, wird ihm wie eine Watter.

Die alte Wittichen steht steptisch über allen religiösen Dingen. Sie kummert sich weber um Balber noch um Christus. Bon Freya und Freyr, von Loki und dem Meister Thor, die in den Borftellungen der andern Geifter noch leben und herrschen, will sie so wenig wissen, wie von dem Gott, mit bessen Krenz ihr ber Priefter entgegen tritt. Sie hält es vielmehr mit der sichtbaren Sonne, die, wie sie selbst, weltlich ist und überweltlich scheint. Aus der unmittelbarsten Naturanschauung, der vornehmsten Bedingung alles Lebens nimmt sie ihr Gleichnis der Größe her. Lon dem Menschensohne, der zertreten vor ihr liegt, dem sie rathen und helfen soll, sagt sie das stolz-mitleidige Wort: "Der dort hat die Sonne nie gesehn". Sie selbst aber sieht die Sonne. Sie begrüßt sie schon früh morgens nach altheidnischer Borstellung als das güldne Ei, das bem — Sonnenaufgang verkündenden -- Hahn seine Henne gelegt hat.

Auch Nickelmann, der Wassergreis, fühlt sich der Sonne näher als das arme Menschenvolk, von dem er verächtlich spricht:

Mit Schmachterarmen langt es nach bem Licht, Die Sonne, seine Mutter, kennt es nicht. Balber ist ihm ein "Sonnenbote", der den Köcher mit den "Sonnenpfeilen" trägt. Auch in Rautendelein, dessen goldnes Har aus Sonnenstrahlen gesponnen ist, lebt dieselbe Vorstellung. In ihrem Gesiebten erscheint ihr Balber, der Sonnenheld. Aber Meister Heinrich, der Mensch, sucht in sich selbst vergeblich den Sonnenhelden. Das mächtige Gottesauge, um das alle diese Geister schwärmen, wird auch ihm zum Sinnbild seines höchsten Strebens. Im Fieber schreckt ihn der Gedanke, daß die Sonne slieht. Als er sterben soll, beglückt ihn der Glaube, daß die Sonne kommt, daß ihm seine Glocken aus der Sonne klingen. Beitlebens sucht er die Sonne. Ihren Untergang begleitet seine Klage:

Die Sonnne allen Purpur um sich hüllend, Steigt in die Tiefen . . . läßt uns hier allein, Die wir, des Lichts gewohnt, nun hilflos schauern, Uns ganz verarmt der Nacht ergeben müssen.

Die Sonne ist ihm Urmutter. Sie wird ihren versirrten Kindern das Erlösungsfest geben, das nach alter heidnisch schristlicher Uebergangsvorstellung Balder und Christus, beiden in Einem, gelten soll. Für dieses Fest war Heinrichs Tempel bestimmt. Das war in guten Stunden seine Zuversicht.

Auch in bösen Stunden folgt seine Pein demselben Sonnenziel:

Ich bin ber Sonne ausgesetztes Kind, Das heim verlangt; und hilflos ganz und gar Ein Häuflein Jammers, grein ich nach der Mutter, Die ihren goldnen Arm sehnsüchtig streckt Und nie mich doch erlangt. Da ber Dichter für sein Märchen aus den Sonnensculten aller Bölker die manigfaltigsten Borstellungen zussammenträgt, da er mit Bewußtsein nicht nur heidnisches und christliches Germanentum durch einander wirkt, sondern auch alttestamentarische und antike Elemente einfügt, so darf im Zusammenhang dieses "deutschen Märchens" an Ikarus erinnert werden.

Auch Heinrich der Glockengießer fliegt auf zur Sonne. Er hebt sich von der Niederung, wo ihm Herd und Werkstatt maßvoll gediehn. Sein Denken sucht eine übersirdische Kunst, sein Fühlen sucht eine übermenschliche Liebe. Am Uebermaße dieses Doppelwollens stürzt er.

Meister Heinrich sinkt mit allen seinen guten und bosen Geistern ber versunkenen Glocke nach. Der Dichter des "Florian Geper" aber ist sicher aufwärts gestiegen und steht nun lichtumflossen ba, im wundersamen Scheine einer höhern Poesie. Dennoch möchte ich bieses fast zur Mobe gewordne Werk, das so feine Geister wie Ludwig Speidel in Wien zum Glauben an unsern Dichter endlich bekehrt hat, nicht höher einschätzen als den armen "Flo= rian Geper" und die meisten der frühern Dramen Gerhart Hauptmanns. Was bei biefer Vergleichung zu Gunsten der stoffverwandten "Einsamen Menschen" spricht, wurde schon gesagt. Gerade das, was den Rauber der "Bersunkenen Glocke" ausmacht, das Uebersinnliche, Uebermenschliche, märchenhaft Sinnvildliche ist nicht ganz schlackenfrei. So köstlich, dem gewaltigen Arnold Böcklin congenial, Nickelmann und auch der Waldschrat getroffen sind, so berückend Rautenbelein von der Bühne her, zumal aus Agnes Sormas großen Dämonsaugen, in unhold holde Zauberkreise zieht, so fein gerade in ihrer schattenhaften Entferntheit die alte Großmutter über das Leben gestellt ist, so sputt boch baneben allerhand Fabelkram umher, der nicht ganz lebendig geworden ift, wie die Zwerge in Meister Heinrichs Höhenwerkstatt, die Ausweitung des Glockenmotivs zum Tempelmotiv, die undurchsichtige Symbolik der drei Becher, aus denen Heinrich Kraft, Licht und dann doch den Tod trinkt. Aus all biesem Halblebendigen erklären sich bei dem starken Interesse, das die Dichtung überall erregt, die zahllosen Deutungsversuche kluger und überkluger Leute, deren Zahl schon zu einer wahren Broschürenlitteratur angewachsen Ich will solche Commentare hier nicht bereichern. iſt. Auch von diesem Märchen gilt das Goethische "Märchen noch so wunderbar, Dichterkünste machens wahr". Aber wo die Dichterkunst nicht wahr genug geworden ist, wollen wir diese Schwäche, anstatt uns drüber den Kopf zu zerbrechen, einfach zugestehn.

Weniger gerechtfertigt ist der Einwand, der gegen die menschlichen Charaktere im Stück erhoben zu werden pslegt. Mit seiner naturalistischen Kunst des Individualisirens hat der Dichter allerdings gründlich gebrochen. Die Natur liegt hier vielmehr in den Märchengestalten. Aus der Welt des Menschengeistes treten in diese Natur typische Erscheinungen ein. Meister Heinrich ist keine Person für sich, sondern der hochstrebende, von Schönheit verlockte, versirrte Künstlergeist, wie er im Buche steht. Seenso ist seine Frau Wagda kein Wesen für sich, sondern der Inbegriff

eines verlassenen und betrogenen Frauenschicksals. Die Knaben tragen das allgemeine Zeichen der Waisenschaft. Pfarrer, Schulmeister, Varbier, deren Namen wir gar nicht einmal erfahren, sind nichts andres als eben Pfarrer, Schulmeister und Barbier. Sie alle sind weniger Menschen, als daß sie Menschliches repräsentiren. Dadurch erst ershalten sie zene Allgemeingiltigkeit, durch die sie sich einer anderen Welt gegenüber behaupten können. Das historische Drama konnte noch naturalistisch sein. Dem transscensdenten Drama gelingt es nicht mehr.

Der Dichter ist von seiner eigensten Domäne auf frembes Gebiet getreten. Er hat jenseits ber Grenze eigensten Besitzes sofort auch das Wahrzeichen eines Dichters, seine Sprache, verwandelt. Von allen neuern Deutschen war er der unerreichte Meister des realistischen und charakteristischen Prosadialogs. Er hat auf diesem Gebiet schöpferisch gewirkt. Auch die wundervollen Verse, die er den Heiland des Hannele sprechen ließ, sind keinem andern Redekünstler abgelauscht. Wosür ein symbolistischer Maler seiner Zeit, wie der geniale Ludwig v. Hofmann, Bilder fand, dafür hat ganz originell der Dichter den Ausbruck der Rede gefunden. Im "Florian Geger" wagt er dann das Kühnste. Er will eine längst verstummte Reit auch in ihren Lauten naturalistisch lebendig machen; und ein genauer philologischer Kenner der Sprache des Bauernkriegs, der Berliner Docent Max Herrmann hat ihm bei allen Einwendungen im Einzelnen das Reugnis ausgestellt, daß ihm dieses dreifte Erkühnen nicht misglückt ist.

Solch starken Eigenwillens hat sich der Dichter der "Bersunkenen Glocke" begeben. Er ruft sich den Goethe des zweiten Faustteils und den schlegelisirten Shakespeare bes Sommernachtstraums zu Hilfe, und diese Muster helfen ihm nun, eine Verssprache schmieden. "Die versunkene Glocke" ist das erste und einzige dramatische Werk Gerhart Hauptmanns, worin er nicht mehr künstlerisch revoltirt. Er lenkt in schöne alte Traditionen ein. Seine Dichterkraft begleitet ihn auch hierhin. Noch freundlicher begleitet ihn hierin die Gunst des Volkes. Er ist jetzt mit seinen 35 Jahren ein berühmter Mann. Er steht auf des Lebens Höhe. Die Hälfte des biblischen Alters liegt hinter ihm. Die besten Jahre der Manneskraft und Mannesreife liegen dicht vor ihm. Wir sind des Kommenden gewärtig.

## Mamen.

Adermann, Berleger, 96. Andersen 13, 21. Anzengruber 75, 172. Aristophanes 45, 46. Auerbach, Berthold, 38. Augier 75. Abenarius, Richard, 42, 43.

Bach, Sebastian, 16. Bebel, August, 40. Beethoven 17. Berg, Leo, 41. Bertens, Roja, 153. Bismard 225, 235. Bleibtreu, Karl, 46, 61. Blod, Wilhelm, 189. Blumenthal, Oscar, 75, 100, 155. Böcklin, Arnold, 256, 266. Böhme, Jakob, 5. Boehtlingt, Arthur, 23. Bölfche, Wilhelm, 42, 73, 97, 98. du Bois-Reymond 40. Brahm, Otto, 98, 100, 151, 190. 191. Brendel, Lehrer, 8. Brockes, Barthold Heine., 5. Buffon 9. Bulthaupt, Heinrich, 82—91. Burchard, Mag, 111, 150. Bürger, G. A., 37, 44.

Casper, Medizinalrat, 102. Conrad, M. G., 68.

**D**arwin 24, 126. Daubet 61.

Byron 25, 46, 49.

Devrient, Otto, 45, 46. Dickens, 59. Dieffenbach, Maler, 116. Dierig, W., 142. Dieg, Berleger, 189. Dittrich, Oberlehrer, 12. Dumas, Sohn, 75, 155.

**E**hrlich, Moriz, 44. Engels, Georg, 167, 172. Euden, Rudolf, 23.

Fechner 126. Fisher, Hans, 152. Fleischer, R., 185. Fontane, Theodor, 81, 96, 97, 98, 101. Forel, Phydiater, 42, 116. Frenzel, Karl, 97. Frenzel, Gmilan, 149, 185 f. Fronunci, Emil, 184. Friedrich I., Kaiser, 225 f., 235. Fulda, Ludwig, 155 f.

**G**aebechens, Professor, 23. Geros, Karl, 15. Goethe 28, 27, 37, 57, 82, 88 sf., 125 s., 171, 190, 207, 238. Grillparzer 172. Guysow 75, 155.

Hachmann, Corb, 152. Haeckel, Ernst, 22, 23. Haertel, Robert, 20, 21, 22. Hanstein, Abalbert, v., 41. Händel 17.

Hart, Heinrich, 98. —, Julius, 98. Hauptmann, Karl, Ehrenfried, 3, 136 f. , Robert, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 19, 34, 60, 137. – Marie, geb. Straehler, 1, 2, 5, 6, 60, 161. —, Johanne, 7. —, Georg, 12, 19, 25, 28, 60. —, Garl, 9, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 36, 37, 42, 97, 120, 187. —, Marie (geb. Thienemann), 29, 31, 36, 38, 39, 97. , Martha, (geb. Thienemann) 29, 31, 36, 37, 97. —, Jvo, 38. -, Edart, 38. —, Klaus, 38. Hebbel 75. Heine, Carl, 133. —, Heinrich, 57. Herrmann, Max, 267. Heßler, Mexander, 35. Hochberg, Graf v., 183. Hofmann, Ludwig von, 267. Holberg 168. Holz, Arno, 60, 61, 62, 66, 71, 72, 74. Sopfen 40. Humboldt, Allegander v., 9. 36fen, 40, 42, 92, 99, 111, 118, 154 f., 157. Fleib, Berleger, 46. Joachim, Amalie, 56. Jordan, Wilhelm, 21, 22. Kadelburg, Gustav, 93. Kahn, Robert, 56. Kana, Heinrich, 126. Reller, Gottfried, 26, 59, 67, 125. Kleist, Heinrich v., 126, 163 f., 170, 171.

Kletke, Realschuldirector in Bres=

Köller, v., Staatsminister, 152.

lau, 12.

Kraft, Adam, 190, 254. Kreper, Max, 41, 72.

E'Arronge, Abolf, 44, 110, 151. Lassen, Kentier, 38. Lavater 15. Lehmann, Esse, 101. Lenz, Max, Professor, 240. Lessings 130 f., 153. Lewinsky, Josef, 182. Liebknecht 150. Liebmann, Otto, 23. Lindau, Paul, 75, 97. Libecke, Baurat, 20. Luther, Martin, 207, 225.

Marsal, Professor, 22. Mascagni 99. Meen, Hans, 101. Messen, Hans, 101. Messen, Ballduldirector in Bresslau, 12. Michaelis, Bildhauer, 20. Michaelis, Bildhauer, 20. Michelangelo 27. Molidre 155 s., 168. Müller, Max, 24. —, F. May, 41.

**Napoleon 226.** Nicolai 184.

Pauli, Kaul, 153. Brittwig, v., Landrat, 142. Bloeg, Alfred, 23, 43. Bniower, Otto, 180.

Raimund 172. Kanke 44. Kembrandt 159 f. Kittner, Kudolf 152. Kofenberger, Wajor, 142.

Sachsen, Karl Mexander, Groß= herzog von, 22. Sardou 75, 155. Schaffgotsch 3. Schiller 82, 135, 144. Schlaf, Johannes, 60, 62, 72. Schmidt, Hugo Ernst, 23, 37, 40, 42, 60. Schmoller, Guftav, Professor, 138, 148. Schubert, Georg, 14.

—, Gustav, 14, 15, 16.

—, Julie, 14, 16, 17, 18. Schult, Alwin, 20. Schweiter, Leopold, Dr., 189. Scribe, 75, 158. Sehring, Baumeister, 191. Shafespeare 83 f., 155, 169. Simon, Ferdinand, 40, 42, 43. Sorma, Agnes, 266. Speidel, Ludwig, 127, 265. Spielhagen, 40, 145, 185. Stahl, Chr. Ernst, Prof., 28. Stahr, Abolf, 44, 45. Stettenheim, Julius, 55. Stoff, Beit, 190, 254. Strachler, Ferdinand, 1, 5, 14. -, Familie, 6. ---, Auguste, 16, 161. Sudermann, Hermann, 156.

**C**egnér 21. Temme, J. D. H., 37. Thienemann, Großkaufherr, 25, 28, 30, 38.

—, Wutter, 28.
Tolftoi 42, 74.
Tovote, Heinz, 102.
Treitschie 40.
Tschammer, v., Kittergutsbes., 14.

Urban, Kunstschüler, 21.

Vischer, Peter, 190, 254. Birchow, Rudolf, 149.

Wagner, Kichard, 33. Begele, F. H. v., Krof., 238. Berder, Karl, 46, 150. Berner, Anton v., 103. Bille, Bruno, 42, 73, 97. Bolzogen, Ernft v., 82, 104.

Zacconi 134. Zimmermann, Mfreb, 138 f., 148 f. —, Wilhelm, 188, 189. Zobeltig, Feodor v., 104. Zoepfl, Heinrich, 238. Zola 42, 61, 74, 139. Zwanziger, Fabricant 142.

